

UNIV. OF TORONTO LIBRARY





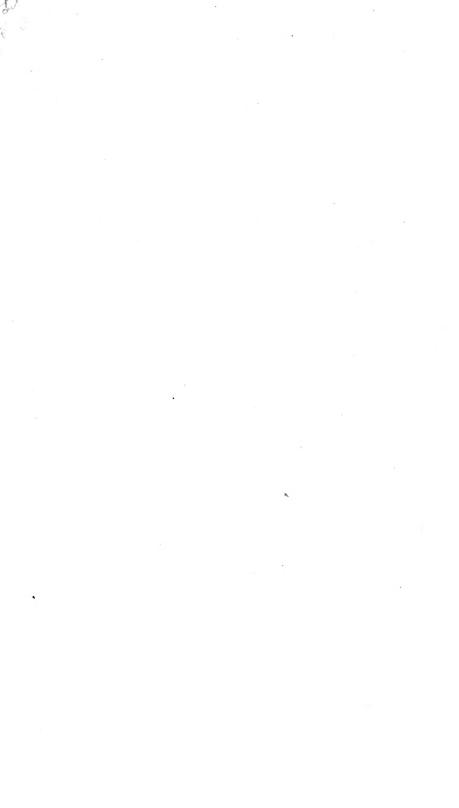

## SOCIÉTÉ

DES

## ANCIENS TEXTES FRANÇAIS

MIRACLES DE NOSTRE DAME

Le Pay, imprimerie de Marchessou fils, boulevard Saint-Laurent, 23



# MIRACLES

DE

## NOSTRE DAME

## PAR PERSONNAGES

PUBLIÉS D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

PAR

GASTON PARIS & ULYSSE ROBERT

TOME VI



## **PARIS**

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT ET Cie 56, RUE JACOB, 56

M DCCC LXXXI

Publication proposée à la Société le 24 novembre 1876.

Approuvée par le Conseil le 9 mars 1876 sur le rapport d'une commission composée de MM. Meyer, Michelant et de Queux de Saint-Hilaire.

Commissaire responsable:

M. MICHELANT.

## XXXIII

MIRACLE

DE

ROBERT LE DYABLE

T. Ví

#### PERSONNAGES

\*\*\*\*\*

LE DUC DE NORMANDIE ROBERT BRISE GODET RIGOLET Boute en couroie LAMBIN LE PAISANT LE MOINE L'abbé PREMIER BARON DEUXIESME BARON TROISIESME BARON Huschon PIERON PREMIER HERMITTE LE VALLET PREMIER ESCUIER DEUXIESME ESCUIER LA DAMOISELLE LA DUCHESSE PREMIER SERGENT DU PAPE DEUXIESME SERGENT LE PAPE DIEU NOSTRE DAME PREMIER ANGE DEUXIESME ANGE SAINT JEHAN La fromagiére L'emperière REMON PREMIER CHEVALIER PREMIER COMPAIGNON DEUXIESME COMPAIGNON DEUXIESME CHEVALIER UN MESSAGIER GABRIEL PREMIER PAIEN DEUXIESME PAIEN LA MAISTRESSE TROISIESME PAIEN LE SENESCHAL LA FILLE LES CLERS

Cy conmence un miracle de Nostre Dame de Robert le dyable, filz du duc de Normendie, a qui il fu enjoint pour ses meffaiz que il feist le fol sanz parler; et depuis ot Nostre Seigneur mercy de li, et espousa la fille de l'empereur. 157 a

## LE DUC DE NORMENDIE

овект, a quoy tens tu, ne tires? Il me semble que tu empires Et vaulx pix hui que devant hier. Je t'avoie fait chevalier, Pour ce que les maulx delaissasses 5 Et que de bien faire pensasses, Conme bon chevalier doit faire. Our doit courtois et debonnaire Estre aux bons et les eslever, Et les mauvais felons grever; 10 Et je scé et voy touz les jours Que tu fais du tout le rebours; Et sainte eglise et Dieu despis, Qui est, je te dy bien, du pis; Avise toy. 15

#### ROBERT

Vous avez tort, pére, de moy Blasmer, et perdez vostre paine. Ne cuidez point que je me paine De bien faire: n'en ay talent.

MIRACLE DE

XXXIII

| v | V | w | 11 |  |
|---|---|---|----|--|
|   |   |   |    |  |

| ROBERT | IF | DVA | RIE |
|--------|----|-----|-----|

## Biaux sires Diex.

55

#### ROBERT

Egar! ou j'ay troubles les yex, Ou je voy la Brise Godet, Et son compaignon Rigolet. Il viennent d'ou que soit esbatre. Dites moy, dites sanz debatre,

60

## 157 C

Dont venez vous?

Brise Godet
Nous le vous dirons, sire doulx.
Nous venons d'un po besongnier
Et de ceste male gaingnier
Qu'en mon braz port.

65

## ROBERT

A qui, dites moy sanz deport, L'avez tolue?

RIGOLET

A un, ne scé s'il a non Hue, Mais conme moinne estoit vestuz, Et s'a trop bien esté batuz, Pour ce que se voult entremettre De soy en deffense un po mettre

70

## Encontre nous.

Robert

Vous n'avez riens valu, quant vous Ne li avez copé les poins, Ou l'eussiez tué de touz poins. Ainsi de telx gens le feroie. Dites ou est Boute en Courroie, Ne Lambin ne Hupin le grant? Je vueil de savoir estre engrant

75

## Que m'en direz.

Brise Godet
En vostre hostel les trouverez,

Sire, au mains nous les y laissasmes,

95

100

157 d

Quant après le moine en alasmes, Pour li pillier. 85 ROBERT

Sus! il nous fault du pié billier Et jusques en maison aler.

Or ça! a vous touz vueil parler, Si vous diray conment il est: Je vueil que chascun soit tout prest De venir ou je le menray. M'entente est que ne fineray D'aler d'une abbaie en autre Afin que ces moines espiautre, Tant qu'aray serchié, c'on le die,

Toutes celles de Normandie; Et touz leurs tresors cercherons, Et si les en apporterons Et touz leurs bons joiaux aussi

Que pourrons trouver par ainsi. S'il y a prestre ne convers Qui mot en die de travers Ou qui a groucer vueille prendre, Qu'en celle heure, sanz plus attendre,

Soit mis a mort. 105

BOUTE EN COUROIE Maistre, par foy, j'en sui d'accort, Puis que c'est vostre voulenté. Nous y arons tost conquesté Moult grant avoir.

## LAMBIN

Boute en Courroye, tu diz voir, 110 Et bien y a raison pour quoy: Ilz sont gens qui en leur requoy Se tiennent et petit despendent, Et a amasser touz jours tendent;

Et si ont de grans revenues 115

158 а

| Des maisons qui d'eulx sont tenues    |     |
|---------------------------------------|-----|
| Et de leurs autres labourages;        |     |
| Pour c'est bon sur eulx le pillages,  |     |
| Si com moy semble.                    |     |
| Robert                                |     |
| Bien est. Or regardons ensemble       | 120 |
| Ou nous irons premiérement :          |     |
| Car je vous vueil dire briefment,     |     |
| Je me pense entre eulx si voultrer    |     |
| Et tel par paroles monstrer,          |     |
| Et de fait en tel estat mettre        | 125 |
| Que les plus sages feray estre        |     |
| Gens esbahies.                        |     |
| RIGOLET                               |     |
| Maistre, avecques ces abbaies,        |     |
| Trouverons nous bien, par ces villes, |     |
| De ces villains riches a milles       | 13c |
| Qui le leur n'osent desploier;        |     |
| La se fera bon emploier               |     |
| Aussi sanz doubte.                    |     |
| Brise Godet                           |     |
| Il dit voir. Suivez moy a route,      |     |
| Et je vous menray chiez tel homme     | 135 |
| C'on tient a riche de la somme        |     |
| De cinq mille, voire et de plus,      |     |
| Et est un paisant emplus,             | 1   |
| Qui ne fait pas despens a gast;       |     |
| Je ne croy pas qu'onques menjast      | 140 |
| D'un bon morsel.                      | •   |
| Robert                                |     |
| Brise Godet, tost et isnel            |     |
| Nous y maines, et je t'en pri.        |     |
| Or avant, seigneurs, sanz detri       |     |
| Alons après.                          | 145 |
| Assess a Lance                        | 1   |

Lambin

De vous suivre sommes touz près :

## Marchiez bon pas.

BRISE GODET

Maistre, ne vous mentiray pas, Vezci du vilain la maison.

150 Entrons y sanz arrestoison; Je le conseil.

ROBERT

Soit, Brise Godet, je le vueil.

Qui dort ceens?

Le paysant

Il n'y a n'estans ne seans Qui y dorme, sire, par foy. Voulez vous riens? n'y a que moy En tout cest estre.

BRISE GODET

C'est le seigneur de ceens, maistre, Que vous ay dit.

Robert

160 Prenez le tost, sanz contredit;
Liez li les piez et les poins,
Et m'en delivrez de tous poins,
Je n'y voy miex.

LE PAISANT

Pour si hault seigneur conme est Diex,
Biaux seigneurs, je vous cri mercy. 158 b
Ne croy pas qu'a nul de vous cy
Onques encore mal feisse,
Ne c'onques mais je vous veisse,
A mon avis.

ROBERT

Fay, si nous monstre le tresor
Que tu as fait d'argent et d'or,
Ou tu mourras a tel meschief
Que je te copperay le chief

| XXXIII | ROBERT LE DYABLE                   | 9     |
|--------|------------------------------------|-------|
|        | En ceste place.                    | 175   |
|        | Le paysant                         | •     |
|        | Sire, ne doubtez que ne face       |       |
|        | Ce que voulrez, sanz contredire;   |       |
|        | Pour Dieu, venez le veoir, sire :  |       |
|        | Voulentiers le vous monstreray.    |       |
|        | Ceste huche vous ouverray:         | 180   |
|        | Esgardez, sire.                    |       |
|        | Robert                             |       |
|        | Qu'a il ci? Vueilles me voir dire; |       |
|        | Sont ce florins?                   |       |
|        | LE PAISANT                         |       |
|        | Oil, anges et moutons fins;        |       |
|        | Et vezci touz parisis d'or,        | . 185 |
|        | Et ci autre monnoie encor          |       |
|        | Qu'est bonne et belle.             |       |
|        | LAMBIN                             |       |
|        | As tu d'argent point de vaisselle  |       |
|        | Nulle autre part?                  |       |
|        | LE PAISANT                         |       |
|        | Nanil, sire, se Dieu me gart,      | 190   |
|        | Se ne sont ces six gobelez         | -     |
|        | Qui ne sont pas moult nettelez,    |       |
|        | Ce veez vous bien.                 |       |
|        | ROBERT                             |       |
|        | Sa, Rigolet, passe avant, tien;    |       |
|        | Ces gobelez et ces sas ci          | 195   |
|        | Me garderas, et toy aussi,         | -     |
|        | Lambin, cesti tien en ta main.     |       |

158 с

Ores scez tu qu'il est, vilain?
Di grans merciz la compagnie,
Quant nous ne te tollons la vie.

200

Sus, alons ment.

LE PAISANT Seigneurs, je pri Dieu bonnement Qu'il vous tiengne touz en santé

210

215

220

225

Et qu'il vous doint, par sa bonté, En fin s'amour.

RIGOLET

Sanz faire cy plus de demour Alons men en celle abbaie, Et si soit de nous envaie. Je sui certain que grant avoir Y trouverons, a dire voir.

Alons y, maistre.

BOUTE EN COURROIE Certainement il ne peut estre Qu'il n'y ait leens grant tresor De joiaux et d'argent et d'or,

Conment qu'il aille.

ROBERT

Si yrons donc. Lambin, or baille A Rigolet ce sac que tiens; Porte a l'ostel tout et reviens La tost a nous.

RIGOLET

Je revenray si tost que vous En pourrez bien esmerveillier. Ne pensez que de bien pillier Tost et assez.

ROBERT

Or tost, seigneurs, devant passez: Nous ne mengerons mais des dens Si arons esté la dedens

Et bas et hault.

LAMBIN

Alons men; de ce ne me chaut. Je trouvay orains compagnie Avec qui me desjunay; mie Ne m'en repens.

BRISE GODET Tu le diz, mais certes je pens

158 d

## Que tu nous gabes.

| Boute en Courove Maistre, sachiez, vezla li abbes, Bien le congnois. ROBERT | 235 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ,                                                                           |     |
| C'est bien; a li parler m'en vois:                                          |     |
| Dans abbes, ci dedanz entrez                                                |     |
| Et vostre tresor me monstrez                                                |     |
| Appertement.  Le moine                                                      |     |
|                                                                             |     |
| Vous qui voulez si fiérement                                                | 240 |
| Le tresor de ceens veoir,                                                   |     |
| Qui estes vous? Dites me voir,                                              |     |
| Que je le sache. Robert                                                     |     |
| Avant, avant! t'espée sache,                                                |     |
| Brise Godet, et si l'en donnes                                              | 245 |
| Si grant cop que tu le m'estonnes                                           | 24- |
| Tout mort icy.                                                              |     |
| L'ABBÉ                                                                      |     |
| Non, sire, non, pour Dieu merci!                                            |     |
| Coustel n'espée ne sachiez :                                                |     |
| Bonnement partout, ce sçachiez,                                             | 250 |
| Vous menrai a mont et a val,                                                | 250 |
| Mais que vous ne nous faciez mal;                                           |     |
| Je vous en pri.                                                             |     |
| Brise Godet                                                                 |     |
| Or nous menés donc sanz detri                                               |     |
| Veoir vostre tresor, or sus,                                                | 255 |
| Avant que nous vous corons sus:                                             |     |
| Je le conseil.                                                              |     |
| L' <sub>ABBÉ</sub>                                                          |     |
| Certes, je l'accors et le vueil.                                            |     |
| Venez, seigneurs, puis qu'il vous haitte                                    | :   |
| Vostre voulenté sera faitte                                                 | 260 |

280

285

159 a

Or ça, vezci nostre tresor. Vezci premiérement draps d'or, Vezci chasubles et tuniques, Vezci, d'autre part, noz reliques 265 Qui sont dignes et glorieuses, D'or et de pierres precieuses, Conme vous veez, aournées. Certes, maintes belles journées Ceulx qui telles ouvrages font Pour les mettre en l'estat qu'ilz sont 270 Y ont mis, ce sachiez de voir, Et y gangnié de grant avoir, Ce n'est pas doubte. ROBERT

Moine, or entens et si m'escoute:

Dy me voir; qu'a il en ce coffre?

Tu ne m'en fais ne compte n'offre:

Oue veult ce dire?

L'ABBÉ

Il sert que nous y mettons, sire, Les choses estranges, sanz faille, Qu'a garder souvent on nous baille De bonne foy.

ROBERT

Tu le diz, mais se je ne voy Tout en l'eure qu'il a dedans, Je ne seray pas bien contens De toy sanz faille.

LE MOINE

D'y veoir, sire, ne vous chaille, Puis qu'il n'y a du nostre riens; Car, sachiez, s'il y a nulz biens, Il sont estranges.

Brise Godet

Vaz, si te tais et ne chalanges De mon seigneur la voulenté; Ou telle chose en verité Sur ceste teste sentiras De quoy ja Dieu ne loeras. Ne dy mot, non.

L'ABBÉ

295

Mon chier ami, pour le Dieu nom, Pardonnez li s'il a mespris, Il n'est pas de sens moult apris.

Chier sire, je vous ouverray Ce coffre et si vous monsterray

Qu'il y a, sire.

300

159 b

ROBERT

Vezci un sac seellé de cire:
Qu'est ce dedans? Sont ce deniers?
J'ains miex ci estre qu'es greniers
Au blé n'a l'avaine, d'assez.
Seigneurs, vous touz avant passez:
En besongne vous convient mettre
Sanz plus longuement ici estre.
Brise Godet, pren les premiers,
Ces joiaux, et toy ces deniers,
Lambin, et toy, Boute en Couroye,
Léves toute ceste monnoye;

310

305

Pren avecques Brise Godet: Rien n'y laissiez.

Et toy ces joiaux, Rigolet,

315

LAMBIN

C'est fait, maistre; devant issiez, Nous vous suiverons pié a pié. Moines, de vous n'ay point pitié: Ceci emport.

Boute en Couroie

Alons tout mettre en nostre fort, Et puis après je vous menray En tel lieu que je vous feray Trois tans gangnier que vous n'avez.

Trestouz ensemble.

LAMBIN

C'est bien a faire, ce me semble.

Entrez ens, maistre.

PREMIER BARON Sire duc, pour reméde mettre Es mechiez que fait vostre filz Venons a vous, soyez ent fiz, Sire, et a vous nous complaingnons Et en complaingnant nous plaingnons 360 De ses meffaiz qui sont vilains; Car il viole les nonnains, Et n'est de mal faire esbahiz. Ne peut en tout vostre pais Demourer en paiz un preudomme 365 Qu'il ne desrobe, c'est en somme; Et se le bon homme dit mot, Avec le sien qu'il pert tantost Il est occis. DEUXIESME BARON Il dit voir; j'en scé bien tielx six 370 Et plus, dont on faisoit grant compte, Ou'il a destruit et mis a honte. Je croy n'a tel dessoubz le ciel, Car, de cy au Mont Saint Michiel 375 Et de Genays jusques a Mante, N'a religion, a m'entente, Que de jour en jour ne desrobe. Ne cuidez pas que je vous lobe: Par roberie les destruit, 38<sub>o</sub> Pour tant que rien de bon y truist. Après, qui plus est grans diffames, Nos niepces, noz filles, noz femmes Veult avoir et prendre par force, Et de jour en jour s'en efforce, 385 Et ne peuent a li durer. Nous ne le pourrions endurer

Ne souffrir, sire.

159 d

LE DUC

Et! sire Diex, que veult ce dire? N'ay desiré riens tant qu'avoir Un filz; or l'ay je, mais pour voir Il est tel que grant joie aroie S'a mes ieulx morir le veoie, Tant me courrouce et me tourmente.

Dites moy, seigneurs, vostre entente:

Qu'en pourray faire? 395

> TROISIESME BARON Mais qu'il ne vous vueille desplaire, J'en diray ce que j'en feroye, Chier sire: je le manderoye, Et quant il sera cy venuz, Si li deffendez bien qu'a nulz Ne face mal ne villenie: Et se de riens vous contralie, Faites le, sanz arrestoison, Prendre et mettre en une prison;

La le tenez.

Obeira.

LE DUC

Par foy, voulentiers. Ça venez, Huchon, et vous Pieron Gobaille; Aussi n'est il qu'avec merdaille, Dont je le tien a fol trubert. Alez dire mon filz Robert Que ci viengne tost, je li mans; J'esprouveray s'a mes conmans

160 а

HUCHON

Je croy, sire, que si fera, Et il y est tenu de droit. Avant: partons de ci endroit; Alons le querre.

PIERON

Alons, je conseil que nostre erre

410

400

405

|   | Х |  |  |
|---|---|--|--|
| А |   |  |  |
|   |   |  |  |

| ROBERT | LE | DYABLE |
|--------|----|--------|
|--------|----|--------|

430

| Soit de droit a son fort aler :     |     |
|-------------------------------------|-----|
| La pourrons miex a li parler        | 420 |
| Qu'ailleurs et plus privéement;     | 4   |
| S'il n'y est, s'orrons nous conment |     |
| Le trouverons.                      |     |
| Huchon                              |     |

| Je tien que voirement ferons; |     |
|-------------------------------|-----|
| Alons. Hé! la le voy estant;  | 425 |
| Pieron, avançons nous batant. | 7   |

Sire, Dieu vous doint bonne vie!
Mais qu'il ne vous desplaise mie,
Voulentiers a vous parlerons
Un petit, et si vous dirons
Que venons querre.

ROBERT

Et quoy, seigneurs? dites bonne erre: Je vous orray.

PIERON

| 1 IERON                         |     |
|---------------------------------|-----|
| Chier sire, je le vous diray.   |     |
| Mon seigneur le duc vostre pére | 435 |
| Et ma dame aussi vostre mére    | 4   |
| Vous saluent, et si vous mande  |     |
| Le duc et prie, mais conmande   |     |
| Qu'en ce cas li obeissiez,      |     |
| Qu'a venir a li ne laissiez     | 440 |
| Isnellement.                    | 440 |

ROBERT

Dites moy, se Dieu vous ament, Savez vous point pour quoy me mande? Grant chose pas ne vous demande:

Respondez moy. 445

Huchon

160 b Nous ne savons pas bien pour quoy,
 Mais tant vous pouons nous bien dire
 Que touz les plus grans barons, sire,

T. VI

460

465

Du pais sont venuz a li;
450 Et sachiez qu'il n'y a celui
Qui de vous ne se plaingne et dueille,
Et l'ont supplié qu'il y vueille
Reméde mettre.

ROBERT

Estes vous volu entremettre
De moy ce message apporter?
Sa! seigneurs, sa! sanz deporter
Prenez me ces deux, je le vueil;
Crevez a chascun le destre oeil
Sanz demourée.

LAMBIN

Maistre, par la vierge honnorée, Tantost, puis que le conmandez, Sera fait: un po attendez. Brise Godet, vien avant, vien; De cestui ci te chevis: tien; De cestui chevirai bonne erre.

> Avant, biaux amis : siez t'a terre En ceste place.

> > PIERON

Ha! chier sire, par vostre grace, Ou point que sommes nous laissiez; Pour Dieu mie ne nous faciez

Crever les ieulx.

ROBERT

Taisiez: vous en dormirez miex` Quant serez en voz liz couchiez. Faites tost, si les depeschiez

Con dit vous ay.

Brise Godet
En l'eure, sanz point de delay,
Puis c'on m'a cestui ci livré,
Feray qu'il sera delivré
Sanz lonc devis.

475

|   |   |   |   | _ |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Х | Y | Y | ſ | ſ | 1 |
|   |   |   |   |   |   |

#### ROBERT LE DYABLE

19

#### LAMBIN

160 c

J'ay aussi tost, ce m'est avis, Fait conme toy.

480

Hueron

Huchon

Halas! chestif! goute ne voy, Tant sens d'angoisse,

PIERON

Diex! il n'est riens que je congnoisse,

Tant ay de rage et de meschief, Especiaument en mon chief.

485

Diex! que feray?

ROBERT

Seigneurs, d'aler ent vous donrray Congié: vuidiez tost, sanz respit.

C'est du duc mon pére en despit,

490

Et le li dites.

HUCHON

Vraiement, nous en morrons quittes,

Dès si tost qu'a li parlerons. Sire, de ci nous partirons

De cuer dolens.

495

505

PIERON

Huchon, d'aler ne soion lens, Puis que donné nous a congié; C'est un dyable tout enragié,

N'est nulle doubte.

HUCHON

Au mains des corps si chier nous couste 500 Que jamais ne l'amenderons.

Par aventure et si ferons

S'il chiet a point.

PIERON

De ceci ne mentez vous point; Mais a present nous fault souffrir.

Devant le duc nous fault offrir

Et presenter.

525

Huchon

C'est voir, pour lui dire et conter Ce qu'avons en son filz trouvé,

510 Et conment s'est vers nous prouvé Vilainement.

PIERON

Il li apperra clérement.

Alon men.

Mon chier seigneur, vous 160 d

Et voz barons que ci voy touz Vueille Diex en grace tenir

Et a telle fin parvenir

Qu'aiez sa gloire.

LE DUC

Qu'est ce, Pieron, pour saint Magloire? Ou t'es tu si du corps grevé?

520 Je voy tu as un oeil crevé:

Que veult ce dire?

PIERON

Ce m'a fait vostre filz, chier sire, Et a mon compaignon aussi; Et sachiez qu'il nous dit ainsi Qu'en despit de vous le faisoit.

Regardez combien vous prisoit

Ne qu'il vous prise.

Premier BARON
Certes, puis que tant vous desprise

Qu'il a fait telle villenie,

530 A voz gens il ne venra mie; Sire, si lo que ne tardez Et par conseil en regardez

Qu'en pourrez faire.

LE DUC

Conseilliez moy sur cest affaire, Je vous en pri.

Je vous er

161 a

| DEUXIESME BARON                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Sire, voulentiers, sanz detri.      |             |
| J'espoir qu'il tent a vous honnir;  |             |
| Faites le moy tantost banir         |             |
| A plain de toute Normandie,         |             |
| Et qu'a chascune ville on die       | 540         |
| Et conmande l'en a la gent          | •           |
| Que chascun soit sur li sergent,    |             |
| Et de l'emprisonner se paine,       |             |
| Et touz ceulx qu'avecques li maine. |             |
| C'est ce qu'en dy.                  | 545         |
| TROISIESME BARON                    |             |
| A ce conseil ne contredi:           |             |
| Pour quoy? que quant bani sera,     |             |
| Sire, monstrer ne s'osera           |             |
| Entre les gens.                     |             |
| LE DUC                              |             |
| Huchon, or tost, con diligens       | <b>55</b> 0 |
| Va t'en ou marchié, ne detries,     |             |
| Et la pour bani Robert cries        |             |
| Et touz ceulx qui sont de sa sorte, |             |
| Et que nulz ne les reconforte,      |             |
| Mais qu'on se paine de les prendre  | 555         |
| Et d'emprisonner sanz attendre;     |             |
| Et quant ainsi crié l'aras,         |             |
| De ville en ville t'en iras         |             |
| Ainsi crier, sanz laissier lieu     |             |
| Quel qu'il soit jusqu'a Ville Dieu  | 560         |
| De Sanchemel.                       |             |
| Нисном                              |             |
| Sire, je pense bien et bel          |             |
| Faire vostre conmandement           |             |
| Et m'en vois delivrer briefment.    | 565         |

Ore puis que j'ay tant marchié Que suis de la ville ou marchié,

575

Je vueil ci faire mon devoir. Or escoutez: je fas savoir De par le duc de Normandie A touz, qui veult que je le die, Que de sa duchié pour ses vices Robert le dyable et ses complices Banist, et que chascun se paine De li prendre et les gens qu'il maine, Et d'eulx en forte prison mettre, Se chose avient qu'ilz puissent estre Pris, soit en champ ou soit en bois. Puis qu'ay ci fait, ailleurs m'en vois

Boute en Couroie

580 Maistre, pensons de nous mucier, Car pis nous va que ne cuidons. Il fault que ce pais vuidons Et qu'aillons faire ailleurs noz niz, Car nous en sommes touz baniz, 585

Mon fait noncier.

Et vous premier.

ROBERT

161 b

Dy moy, je t'en pri et requier, Est il certain?

BOUTE EN COUROYE

Oil, je vous en acertain; Je mesmes le ban ay oy, Dont le cuer pas ne m'esjouy, Quant l'ouy faire.

RIGOLET

En ce cas va mal nostre affaire. Maistre, or gardez ou nous irons, Ou se de cy ne mouverons :

595 Nous enortez.

#### ROBERT

Seigneurs, ne vous desconfortez: Nous sommes en bonne forest Et si avons fort qui bon est. Et s'avons des vivres assez. Souffrez vous: ains deux mois passez, 600 Par la foy que je doy saint Pére, N'y ara ne le duc mon pére, Ny amis charniex ne parens Que ne face des cuers dolens; Je ne les prise touz un poys. 605 Tout seul un po dedans ce bois (Gardez ici) me vois esbatre; Ne souffrez ceens ame embatre Fors qu'entre vous. Brise Godet Certainement non ferons nous, N'en doubtez, maistre.

610

#### ROBERT

Ha! teste Dieu! conment peut c'estre Que mon pére, par son oultrage, Me banist de mon heritage? Pour mien le tien j': au parvenir 615 Mal lui en pourra bien venir, Par ma teste, a honte et mechief. Cuide il de moy venir a chief? Pour ainsi faire, en verité, Il scet po quelle voulenté 620 J'ay, car ce n'est mie m'entente Qu'a nesun bien faire je tente,

161 c

Mais se des maux et des despiz Ay fait, encore feray pis Dès ores mais toute ma vie; Ne je ne quier ne n'ay envie De riens qui tant me puisse plaire Con j'ay de trouver de mal faire

|      | A                                      |
|------|----------------------------------------|
| 62-  | Aucune cause ou achoison.              |
| 630  | Egar! luec voy une maison.             |
|      | Je ne scé se nulle ame y a,            |
|      | Mais je le saray. Qui est la?          |
|      | Egar! vous estes, ce me semble,        |
| 40.5 | Grant tas: qui vous a mis ensemble     |
| 635  | Cy en ce lieu?                         |
|      | Premier Hermitte                       |
|      | Sire, nous y sommes pour Dieu          |
|      | Prier et servir jour et nuit;          |
|      | Et sommes, voir, ne vous annuit,       |
|      | Povres hermites.                       |
|      | ROBERT                                 |
| 640  | Je n'y aconte pas deux mittes.         |
|      | Jamais cy plus ne demourrez,           |
|      | Mais en l'eure trestouz mourrez.       |
|      | Tien, tu aras ceste colée.             |
|      | Et toy, di, taille bien m'espée?       |
| 645  | Es tu de m'eschaper engrès?            |
|      | Tien cela, passe, va après.            |
|      | Et toy, tien, pren celle orgemuse;     |
|      | Avecques vous me jeue et ruse.         |
|      | Ne hé rien tant, en tout le monde,     |
| 650  | Conme tiex gens: Diex vous confonde!   |
|      | C'est fait, de vous touz sui delivres; |
|      | Jamais ne vous fauldra plus livres,    |
|      | Prenons que fussiez clers ou laiz.     |
|      | Puis qu'estes mors, ici vous lais,     |
| 655  | Et pour moy deduire et esbatre         |
|      | M'en vois par ci endroit embatre       |
|      | En autre part.                         |
|      | Un vallet passant                      |
|      | Sire, Diex qui les biens depart        |
|      | Vous doint bon jour! 161 d             |
|      | Robert                                 |
| 66o  | Dieu gart, amis! Dy sanz sejour,       |

Ou va ce chemin que tu tiens? C'est, je demande dont tu viens Par cy endroit.

LE VALLET

Je vien du chastiau d'Arques droit, Sire, ou diner doit la duchesse; Pour elle y a de gent grant presse,

Je vous promet.

ROBERT

Et scés tu se le duc y est? Di, chier compains.

LE VALLET

Il n'y est pas, j'en sui certains. Il s'en est alez en riviére; Mais il y revenra arriére Ja sur le tart.

ROBERT

Bien. A Dieu, amis, qui te gart!
Et je la voir ne fineray
Tant qu'a ma mére parleray,
Conment qu'il voise.

675

670

Premier escuier a La duchesse
Richart, nous arons par temps noise:
Je voy venir vestu de fer
Robert; c'est un dyable d'enfer,
Non pas un homme.

68о

Maugré! par saint Perre de Romme, Puis qu'a ci venir le voy tendre, Je m'en vois, sanz le plus attendre, Hors de ses mains.

685

Premier escuier
Et j' aussi n'en feray pas mains;
Jouer li vueil d'une retraicte.
Il vient l'espée nue traicte,

## Pour bien n'est pas. La damoiselle

690 Or tost, chiére dame, bon pas En vostre chambre vous boutez, Ou finée estes, n'en doubtez:

162 a

L'espée nue en son poing tient; Regardez, que chascun li fuit!

Vezla vostre filz qui ci vient,

695 Regardez, que chascun li fuit!
De ça en un autre refuit
Me vois bouter.

#### ROBERT

Certes, or voy je sanz doubter Que le monde me het a mort,

700 Et si fait Diex, il n'a pas tort.
Chascun me fuit, chascun m'eslongne.
Honte avoir doy bien et vergongne
Des grans mesfaiz et des meschiez
Que je sui de faire entechiez.

J'ai dueil; dame, parlez a moy
Et gardez que plus ne fuiez.
Je vous demant que me diez
Se savez dont ce peut venir

Que je ne me puis abstenir

De mauvaistié, tant m'en sens plain.

Je croy qu'aucun pechié vilain

En mon pére ou en vous eustes

A l'eure que me conceustes,

Dont ce me vient.

## LA DUCHESSE

Filz, puis que dire l'esconvient, Sachiez de moy vint li pechiez. Pour Dieu la teste me trenchiez Isnel le pas.

ROBERT

720 Mére, ce ne feray je pas.

|      | Mauvais sui trop, mais je seroye          |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
|      | Pires encor se vous feroye;               |     |
|      | Mais dites moy pour quel pechié           |     |
|      | Je sui de mal si entechié,                |     |
|      | Je vous em pri.                           | 725 |
|      | La duchesse                               |     |
|      | Biau filz, voulentiers, sanz detri.       |     |
|      | Quant espousé m'ot vostre pére,           |     |
| 62 b | Je fu lonc temps sanz estre mére          |     |
|      | Et sanz enfant nul concepvoir,            |     |
|      | Dont souvent me courrouçay, voir.         | 730 |
|      | Et tant q'une foiz en mon lit             |     |
|      | Ou me gisoie par delit,                   |     |
|      | Pour ce que seule me vi estre             |     |
|      | Par ire dis : « Puis que Dieu mettre      |     |
|      | « Ne veult enfant dedans mon corps        | 735 |
|      | « Sy l'i mette le dyable.» Lors           |     |
|      | A celle heure et a celle foiz             |     |
|      | Revint vostre pére du bois,               |     |
|      | Qui me trouva toute esplourée.            |     |
|      | Et li preudoms sanz demourée              | 740 |
|      | Pour moy courroucée apaisier              | •   |
|      | Me prist doulcement a baisier,            |     |
|      | Et la fustes vous engendré,               |     |
|      | De voir dire ne me tendré.                |     |
|      | Toutesvoies conme homme sage              | 745 |
|      | Pria Dieu, de devost courage,             | •   |
|      | Que s'il avenoit qu'il eust               |     |
|      | Engendré fruit qui li pleust,             |     |
|      | Que tel le feist, ains sa fin             |     |
|      | Qu'amer peust Dieu de cuer fin,           | 750 |
|      | Et li servir si bonnement                 |     |
|      | Qu'en gloire pardurablement               |     |
|      | Regnast; ce fut doulce parole;            |     |
|      | Mais je, conme desvée et fole             |     |
|      | Dis : « Mais qu'au dvable puist il estre! | 755 |

780

785

- » Quant Dieu ne s'en veult entremettre
- » Que de vous puisse enfant avoir,
- » A li le doing. » De cela voir Estes, selon m'entencion,

760 De si male condicion

Conme vous estes.

#### ROBERT.

Ha! sire Dieu, grace me faictes. Se je ne met reméde en moy, En grant aventure me voy D'estre dampné sanz finement.

D'estre dampné sanz finement. L'anemi ne tent nullement Qu'a ce que m'ame puist avoir; Mais, se puis, il y fauldra, voir; Car je ne dormiray bon somme

162 C

Jamais tant que seray a Romme
Et qu'au pape seray confès
De touz mes pechiez et meffaiz.
Repentence le cuer me serre
De ce qu'ay touzjours eu guerre

775 Aux sains preudommes; or m'en poise. Si vous pri, dame, ains que m'en voise, Que vous me saluez mon pére. C'est droiz que mes meffaiz compére;

> S'il m'a forbani, ne m'en chaut: J'ay plus chier souffrir froit et chaut Et mesaise assez pour acquere

Paradis, que je n'ay sa terre. A Dieu, ma mére!

## La duchesse

Ha! biau filz, en douleur amére Des ores mais pour toy seray. Lasse, dolente, que feray? Je pers mon filz, je pers ma joie. Ne cuit que jamais plus le voie. Bien fui despite et orgueilleuse,

| v | v | *7 | ŧ | Ŧ |   |
|---|---|----|---|---|---|
| Λ | А | А  | 1 | 1 | Ł |

#### ROBERT LE DYABLE

29

| Bien fui mauvaise et oultrageuse,    | 790 |
|--------------------------------------|-----|
| Quant a l'ennemi don en fis.         | 730 |
| Ha! mes amours et mon chier filz!    |     |
| Se pour ce n'avez de moy cure,       |     |
| Vous avez raison et droiture,        |     |
| Se Dieu m'ament.                     | 795 |
| LE DUC                               | • • |
| Or ça, dame, je vien; conment        |     |
| Vous va? Qu'est ce la? vous pleurez? |     |
| Ne scé se dire me voulrez            |     |
| Que vous avez.                       |     |
| La duchesse                          |     |
| Ha! chier sire, vous ne savez:       | 800 |
| Nostre filz a Romme s'en va          |     |
| Et dit jamais ne finera              |     |
| Tant qu'au pape sera confès          |     |
| De touz les pechiez qu'il a faiz;    |     |
| Et, a brief parole solue,            | 805 |
| M'a trop prié que vous salue         |     |
| De par li, sire.                     |     |
| Le duc                               |     |
| Dame, me savez vous a dire           |     |
| S'il se repent des mauvaistiez       |     |

162 d

Dame, me savez vous a dire S'il se repent des mauvaistiez Q'a faiz, et des ennemistiez Qu'il a acquis?

La duchesse

Chier sire, a ce qu'en ay enquis Ne doubtez que tant s'en repent Qu'adès la lerme a l'ueil li pent,

Quant on l'en parle.

Voir, s'il aloit de ci en Arle A coudes nuz et a genouz, N'aroit il pas amendé touz Ses meffaiz, non pas la moitié. Nonpourquant Dieu par sa pitié

820

810

815

Lui vueille estre doulx et courtoys, Car certes je doubt bien qu'ainçois Que veoir puist le pape en face, S'il va la, tuer ne se face,

825

Ou avoir pis.

#### ROBERT

E! sire Diex, qui ne despis Quelque pecheur ne ne veulz perdre, Pour tant qu'a toy se vueille aherdre, Je te mercy de la bonté Que m'as fait, qui la voulenté As estainte en moy de mal faire. Certes bien yroit mon affaire Se mes subjez pouoie attraire A bien et de leurs maux retraire. Nonpourquant leur en parleray

835

83o

Si tost conme en mon fort venray.

Diex vous gart touz!

#### LAMBIN

Nostre maistre, bien vegniez vous! Je croy qu'estes a desjunner, Et nous voulons aussi diner; Venez seoir.

840

845

85o

#### ROBERT

163 a

Biaux seigneurs, voulez oir voir? De mal faire me vueil cesser; Et pour mes pechiez confesser -M'en vueil aler au pape a Romme. Si vous pri a touz que preudomme Dès ores mais chascun deviengne Et que de mal faire s'abstiengne. Repentez vous chascun dès cy, Et requerez a Dieu mercy: Je le vous lo.

163 b

# BOUTE EN COURROYE Avez oy, seigneurs? haro! Renart, je croy, devient hermittes. Maistre, sachiez de quanques dites Rien ne feray. 855 BRISE GODET Boute en Courroie, je seray De ton accort; se m'aist Diex, M'entente est d'embler plus et miex Qu'onques ne fis. RIGOLET Si feray je, soiez ent fis. 860 Pour chose qui puist avenir Ne m'en pense point abstenir Jusqu'a la mort. ROBERT Puis que vous estes touz d'accort D'ainsi en mal perseverer, 865 Diex ne vous laira point durer. Car je, pour li, sanz plus attendre, Vueil de vous touz venjance prendre. Toy premier aras ce lopin, Passe! et toy, gis te la, Lambin. 870 Entre vous autres passerez Par mes mains, voir, n'eschapperez; Ici mourrez tout maintenant, Estre vous feray coy tenant. C'est fait! Or dormez la voz sommes; 875 Dès or mais serés preudes hommes, Il n'y ara point de deffault. Le feu ceens bouter me fault En l'eure, et la maison ardoir. Voire, mais je regars l'avoir 880 Qui y est grant gasté sera. Si qu'a nul ja bien ne fera.

Ho! je feray miex, se je puis:

A la clef vueil fermer cest huis. Or ça! cy ne demourray mie. Je m'en vois a celle abbaie A l'abbé dire mon conseil, Et de l'avoir conment je vueil Qu'il en soit fait.

885

895

900

905

915

LE MOINE

Celui qui tant nous a meffait, 890 Dans abbes, voy la qui ci vient. Mucier ou que soit nous convient, Qu'il ne nous treuve.

L'ABBÉ

Voulenté n'ay point que me meuve, Quant a ore, de ceste place. Je ne croy pas que mal me face

Quant a present.

ROBERT

Dams abbes, a vous me present Conme pecheur qui grace quiert Et qui pardon avoir requiert

De ce que tant vous ay grevez. Sire, a mercy me recevez, Que, sachiez, j'ay grant repentance

Des maux que j'ay faiz dès m'enfance Et vous dy j'ay en tel despit

Et hez tant mal que, sanz respit Donner, j'ay mis a mort par foy Touz les larrons d'avecques moy, Pour ce que d'accort touz estoient

Que ja d'ambler ne se tenroient. 910 Au duc mon pére porterez Ceste clef, et li requerrez Qu'alez vous deux en mon manoir :

La trouverez moult grant avoir Qu'a vous et autres ay tolu,

### 163 c

Le quel je vueil qui soit rendu A touz ceulx qui dire saront : Combien et quoy perdu aront. De ce charge vous deux en somme, Car dès cy je m'en voys a Romme Pour avoir, c'est m'entencion, Du pape l'absolucion.

920

A Dieu, dams abbes!

#### L'ABBÉ

Robert, ne scé se tu me gabbes
Ou se le diz par moquerie;
Mais pour Dieu ne nous destruiz mie
Plus que fait as.

925

#### ROBERT

Sire, je ne vous moque pas;
Alez: quant en mon fort venrez,
Voz joiaux touz y trouverez.
Reprenez les, point n'attendez,
Et pour Dieu les autres rendez,
Con dit vous ay.

930

# L'ABBÉ

Or n'en soiez plus en esmay, Mais tenez pour certain de fait Qu'en la guise vous sera fait

935

# Que le me dites.

# ROBERT

Certes, tant qu'absolz soie et quittes De mes meffaiz ne seray aise. A Dieu! je vous pri qu'il vous plaise Prier pour moy.

940

# L'ABBÉ

Or ça, dant Hugues, moy et toy Nous esconvient en l'eure aler Jusques au duc pour li parler De ceste chose.

945

163 d

#### LE MOINE

Alons, sire; pour voir dire ose, Diex en cest homme a fait miracle, Car de venin a fait triacle, Et de mal bien.

## L'ABBÉ

Certes, biau frére, ainsi le tien. 950 Quant d'un lion fier et estoux A fait un aignelet si doux Et si humble, loez soit Diex! Le duc voy la : pour nostre miex, 955

Alons a li, sanz plus attendre.

Sire duc, Diex de mal deffendre Vous vueille et tenir en leesce; Et vous, ma dame la duchesce, Tiengne en santé!

LA DUCHESSE

Siré, sa sainte voulenté 960 Soit faicte en nous.

LE DUC

Dams abbe, ça bien veigniez vous. Quelles nouvelles?

#### L'ABBÉ

Mon chier seigneur, bonnes et belles. Vostre filz, dont avoir grant joie 965 Devez, ceste clef vous envoie,

Et a vous moult se reconmande; Et si vous supplie et demande Mercy, de ce n'a il pas tort,

Et qu'alons nous deux en son fort, 970 Car nous y trouverons, pour voir, Si conme il dit, moult grant avoir Qu'il a aux eglises osté

Et aux gens laiz; d'autre costé, Si nous charge que despendu

164 a

Soit : conment? qu'aux gens soit rendu Et qu'ilz soient restitué. Il a touz les larrons tué Qu'il avoit en sa compagnie, Pour ce que de leur roberie 980 Il ne se sont voluz retraire, Ny a eulz repentir atraire. Au pape, a Romme, droit s'en va Le chemin, qu'ains mais n'esprouva; Si que, sire, vous me direz, 985 S'il vous plaist, que vous en ferez; Car je tien qu'encore sera Preudomme et moult de bien fera; Ainsi l'espoir. LA DUCHESSE Dieu li en doint force et pouoir! 990 Par foy, j'ay de li grant pitié. Et, pour Dieu, s'en va il a pié, Ou a cheval? L'ABBÉ A pié, se Dieu me gart de mal, S'en va, pour plus sentir grevance. 995 Et vous dy si grant repentance Ot, quant de moy dubt departir, Que je cuiday le cuer partir Ly deust en deux vraiement, Tant plouroit des yex fondanment 1000 Ses meffaiz, dame. LE DUC Ore, Diex en corps et en ame Le vueille sauver! Nous irons Au fort, dans abbes, et ferons Les biens lever sanz detrier, 1005

Et puis ferons partout crier S'il est nul qui de li se plaingne Qu'ait eu du sien, a nous viengne, Et nous li restituerons

Si tost qu'enfourmé en serons.

Dites me voir s'onques damage

Vous fist aussi, en vostre aage;

N'en mentez mie.

L'abbé

Damage, sire? l'abbaie

Certes a mis a povreté

Par les biens qu'il en a osté

Et les joyaux qu'a pris a tort,

Qui sont, ce dit, encore ou fort,

Et qu'il me dit que la preisse

Et qu'il me dit que la preisse Si tost conme je les veisse, N'en doubtez point.

LE DUC

Dans abbes, tout venra a point; Le vostre tout rarez, c'est droiz. Sanz plus ci estre, entre nous trois Alons au fort.

164 b

1025

1020

L'ABBÉ

Chier sire, alons: j'en suis d'accort, Puis qu'il vous haitte.

#### ROBERT

E! vierge, par qui paiz fu faitte
Entre homme et Dieu, quant il advint
Que Diex en vous homme devint,
Ha! dame plaine d'amistié,
Aiez de moy pecheur pitié,
Qui onques ne fis fors que maux;
Mais, tresdoulce vierge loyaux,
J'ay desir et affeccion
De faire ent satisfacion
Et penitence qui le vaille.
Afin que m'ame en enfer n'aille.

164 c

| A vous vieng, dame, a vous m'adresce,<br>Qui des pecheurs estes l'adresce<br>Et confort des desconfortez;<br>Dame, a bien faire m'enortez,                               | 1040 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Par quoy l'ennemi ne me happe. E! Diex, tant ay fait que le pape Voy la en son throsne seoir; Certes laissier me vois cheoir A ses piez pour estre apaiez;               | 1045 |
| Et li requerray: « Sire, aiez<br>« De moy mercy.»                                                                                                                        |      |
| PREMIER SERGENT DU PAPE Egar! que fait ce ribaut cy? Sus, par male aventure, sus! Tien! dy, n'iras tu mie en sus? Si feras voir.                                         | 1050 |
| DEUXIESME SERGENT Il veult des cops encore avoir, Et je ne sui pas si lassez Que je ne li en doingne assez. Es tu de la place Maubert? Tien et tien! fuy de cy, trubert, | 1055 |
| Ou mal pour toy.  LE PAPE  Ho! seigneurs, ho! laissiez le coy,  Gardez que plus ne li touchiez;                                                                          | 1660 |
| D'aucune chose est empeschiez, Qu'il me veult dire. ROBERT Saint pére, je vous requier, sire, Confession.                                                                | 1065 |
| LE PAPE ' Dy moy de quelle nascion Tu es avant, ne de quel estre, Ne se chevalier es, ne prestre                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                          |      |

1090

1095

# Ou homme lay.

ROBERT

Je le vous diray sanz delay, 1070 Puisqu'il fault que je le vous die: Fil sui du duc de Normandie; Mais je me repute et scé bien, Sire, que je vail pis q'un chien,

Tant sui a Dieu abhominable; Robert ay nom, surnom de dyable; Si ques, pour Dieu, conseilliez moy, Ou je sui perduz, bien le voy;

C'est a brief conte.

LE PAPE

Es ce tu Robert, voir me conte, 1080 De qui partout on va contant Que des mauvaistiez a fait tant Que nul ne les pourroit nombrer? De Dieu te conjur qu'encombrer

Ne mal faire aussi ne me puisses, 1085 N'a creature que tu truisses

Dès ores mais.

ROBERT

Sire, je n'en ay talent; mais Qu'il vous plaise, sanz plus cesser, Moy pecheur ici confesser,

Si ferez bien.

LE PAPE

Voulentiers, pour Dieu. Or ça, vien A genouz cy.

ROBERT

Saint pére, je vous cri mercy,

N'aiez orreur de ma misére: Quant mon pére espousa ma mére, Grant temps furent, a dire voir, Qu'ilz ne porent enfans avoir, Dont ma mére triste devint;

164 d

| Et du corroux qu'elle ot, advint,   | 1100  |
|-------------------------------------|-------|
| Quant elle m'ot conceu, sire,       | 1.1.4 |
| Qu'elle dist, voire par grant ire,  |       |
| Que s'enfant conceu avoit           |       |
| Qu'elle a l'ennemi le donnoit,      |       |
| Si que depuis que je sui nez        | 1105  |
| J'ay esté si mal fortunez           |       |
| Qu'a touz maux faire me mettoye;    |       |
| Les enfanz noz voisins battoie      |       |
| Et tant leur estoie grevable        |       |
| Que surnom me mistrent de dyable,   | 1110  |
| Qui depuis ne me chey onques.       |       |
| En m'enfance mauvaise adonques,     |       |
| Saint pére, je tuay mon maistre     |       |
| Qui me devoit apprendre a lettre.   |       |
| Depuis qu'ay esté chevalier,        | 1115  |
| Des abbaies essillier               |       |
| Et desrober m'ai moult pené;        |       |
| Sept hermittes, sire, ay tué,       |       |
| Que trouvay en un hermittage,       |       |
| Servans a Dieu de bon courage.      | 1120  |
| Brief j'ay esté si oultrageux       |       |
| A mal faire et si courageux         |       |
| Que touz, non pas un, me fuioient   |       |
| De si loing conme il me veoient.    |       |
| Onques ons ne fist tant de maux     | 1125  |
| Que j'ay fait, conme desloyaux      |       |
| Que j'ay esté.                      |       |
| LE PAPE                             |       |
| Robert, or me diz verité;           |       |
| Tu as, ce m'est avis, pesance       |       |
| Des maux qu'as faiz et repentance : | 1130  |
| Fat il contain                      |       |

Est il certain?

165 а

ROBERT

Sire, oil, ce vous acertain; Je vous di bien, j'ay desplaisance

HIXXX

E! sire Diex, par vostre grace
Donnez moi lieu, temps et espace
De vous servir si dignement
Que ce soit a mon sauvement.

Pour la santé de m'ame acquerre.

Près ay d'acompli mon voiage,
Car illecques voy l'ermittage
Ou le pape m'a envoié,
Et me voy si bien avoyé
Qu'estant y voy le saint hermitte.
G'y vois.

165 b

Sire, afin que m'aquitte, Le pape a vous ici m'adresce Pour ce que m'oiez en confesse. Mestier m'en est.

L'ERMITE

Biau doulx frére, je sui tout prest, Puis que le pape a moy t'envoie. Or avant: dy, si que je t'oye Et que t'entende.

ROBERT

Sire, pour ce que j'en amende, 1180 A Dieu et vous me rens confès De touz les pechiez que j'ay faiz. Et afin que verité die, Je sui Robert de Normandie, Qui touz les maux du monde ai fait; 1185 Car premiérement j'ay, de fait, Les abbaies derobées Et plusieurs nonnains violées, Maint homme a povreté livré Et de son avoir delivré; 1190 J'ay pis fait, dont je me remors : Par moy furent sept hommes mors, Hermittes, q'unes foiz trouvay En un bois, la touz les tuay; Si ay je fait d'autres sanz fin. 1195 Si vous pri, pour Dieu, de cuer fin Et pour sa sainte passion Qu'aiez de moy compassion;

De mes pechiez ay remembrance: Donnez m'en quelque penitance, 1200 Je la feray. L'ERMITE Ore, biau filz, je vous diray: Maizhuit avec moy demourrez, Et demain, quant levé serez, 1205 Vous conseilleray sanz meffaire, Et diray qu'il vous fauldra faire. Alons souper, mon ami chier, Et puis irons après couchier ·Jusqu'a demain. ROBERT 165 C Je vous fiance de ma main, 1210 Sire, repentance ay si grant Que ne puis ne ne suis engrant De riens mengier. L'ERMITE Pour vous d'avoir fain revengier Vueil donc qu'en ce lit vous couchiez. 1215 Or faites, si vous depeschiez; Je m'iray par dela couchier Jusqu'a demain, mon ami chier, Le point du jour. ROBERT Sire, je feray sanz sejour Vostre vouloir, soit tort, soit droit. 1220 Couchier me vueil ici en droit. Alez a Dieu! L'ERMITE Par deça, en un autre lieu, 1225 Me vois couchier. A Dieu, amis!

> Puis qu'il s'est pour reposer mis, Certes point ne me coucheray; En ma chappelle m'en iray

| Prier pour li devotement.           |      |
|-------------------------------------|------|
| Sire, qui pour le sauvement         | 1230 |
| Des humains pendre te souffris      |      |
| Et a morir en croiz t'offris,       |      |
| Pour les ames jetter de paine,      |      |
| Sire, ce pecheur qui se paine       |      |
| D'estre de ta grace refait,         | 1235 |
| Quoyque grandement ait meffait,     |      |
| Je te pri que tu li pardonnes       |      |
| Ses pechiez et que tu me donnes     |      |
| Avis et conseil sanz targier,       |      |
| Quelle penitence chargier           | 1240 |
| Je li pourray pour ses meffaiz.     | ·    |
| Egar! de sommeil ay tel faiz        |      |
| Que ne me puis porter; c'est nient: |      |
| Ci endroit dormir me convient       |      |
| Par fine force.                     | 1245 |
|                                     | •    |

# DIEU

165 d

Gabriel, d'aler jus t'efforce,
Et toy, Michel, avecques li,
Et vous, Jehan, mon chier ami.
Aler vueil en celle chappelle,
A mon bon ami qui m'appelle.
Mére, venez avecques moy:
Enorter li vueil ce de quoy
Il me requiert.

## NOSTRE DAME

Filz, puis que vostre conseil quiert,
Ny doit pas faillir par raison. 1255
Anges, sus, sanz arrestoison
Pour mon filz et moy convoier
En alant, vous fault avoier
Que vous chantez.

1270

1275

1280

#### PREMIER ANGE

Dame, quant c'est vo voulentez, Nous n'en ferons mie refus. Michiel, amis, disons or sus Je ne scé quoy.

DEUXIESME ANGE

Gabriel, disons vous et moy Ce rondel ci par leesce.

RONDEL

Humain cuer, de loer ne cesse La vierge qui par sa purté A touz les anges surmonté, Et est en la plus grant haultesce Des cieulx par son humilité. Humain cuer, de loer ne cesse La vierge qui par sa purté A touz les anges surmonté; Car tant est plaine de largesce Que se la sers en verité Sanz fin aras beneurté.

#### DIEU

Amis, or entens verité.

Pour ce que de bon cuer requis M'as, et devotement enquis Quel penitence tu donras A ce pecheur, tu li diras Qu'il fault que le fol contreface, N'en quelque lieu quil soit, n'en place, 166 a

Ne parle nient plus q'un muet;
1285 Et avec ce, pour fain qu'il ait,
Li enjoins qu'il ne mengera
Jamais fors ce qu'aux chiens pourra
Tollir. Sanz ceste penitance

11 ne me plaist mettre ordenance

1290 Plus legerette.

#### NOSTRE DAME

Or t'esjouis et te rehaite. Tu le doiz bien faire, par foy, Quant Dieu vient ci parler a tov, Et j' aussi qui sa mére sui. Ralons nous ent, ralons maishuy Trestouz ensemble.

1295

### SAINT JEHAN

Dame, c'est le miex, ce me semble; Anges, alez vous deux devant Chantant; je vous iray suivant, Et avecques vous chanteray D'accort, le miex que je pourray, Tresvoulentiers.

1300

# PREMIER ANGE

Puis qu'avec nous ferez le tiers, Ci endroit plus ne nous tenons, Mais en ralant d'acort chantons. Conme gens plains de leesce.

1305

#### RONDEL

Car tant est plaine de largesce Que, se la sers en verité. Sanz fin aras beneurté.

L'ERMITE

E! sire Diex, de la bonté 1310 Et de la joye qu'ay eu Qu'en mon dormant vous ay veu, Et vostre doulce mére aussi, Tresdevotement vous graci, Et de ce qu'enfourmé m'avez De la penance que savez Qu'a ce pecheur est convenable. A ce qu'il vous soit agreable, Conme juste homme.

1315

166 b

### ROBERT

Elas! chetif, j'ay trop grant somme
Dormi. Sus! il me fault lever
Et mettre en paine de trouver
Quanque pourray le saint hermitte,
Par qui doy estre absolz et quitte

De mes pechiez.

L'ERMITTE

Robert, de moy vous approuchiez; Venez avant.

ROBERT

Sire, je n'osoie devant L'eure que vous m'appellissiez,

1 330 Que de moy ne vous tenissiez A trop chargié.

L'ERMITE

Le saint pére sy m'a chargié, Ce me dites, de vous absoldre; Il vous fault bien contre mal soldre,

1335 Se voulez en grace estre mis.
Vezci que vous ferez, amis:
Vous vous maintendrez conme fol,
Portant une massue au col;
N'en quelque lieu que vous serez

De viande ne mengerez,
S'aux chiens ne la pouez happer;
Et vostre vivant sanz parler
Serez aussi, ce vous enjoins;
Et se vous faites ces trois poins,

Je sui certains, mon ami doulx, Que Diex ara mercy de vous

En la parfin.

ROBERT

Sire, je feray de cuer fin Et voulentiers ce que me dictes.

1350 Et se pour tant puis estre quittes

#### ROBERT LE DYABLE

47

Des pechiez que j'ay faiz mortiex, Loez soit le doulx roy des cieulx Et de la terre.

### L'ERMITE

## 166 c

Or vas, amis, pour grace acquerre, Ta penitence conmencier, Et ne la vueilles pas laissier D'uy a demain.

1355

### ROBERT

Nanil, sire: se me demain.
Conme fol, et on me fait honte
N'anui, je n'en feray ja conte
Ne mot ne demi n'en diray.
Sire, a Dieu vous conmanderay;
Penser m'en vois et aviser
Conment me pourray deguiser
Pour le fol faire.

1360

# L'ERMITE

Amis, la vierge debonnaire
Te doint tele penance emprandre
Qu'a Dieu puisses ton ame rendre
De tous maux nette.

1365

#### La fromagiére

Je croy qu'il est bon que ci mette Mon pannier a tout mes fromages, Car par cy passent folz et sages, Et aussi c'est le droit marchié. Puis que j'ay jusques cy marchié, Jus les mettray.

1370

#### L'EMPERIÉRE

Seigneurs, a avoir fain me tray; Faites maishuy ceulx entremettre A qui il duit des tables mettre, 1375

# Car diner vueil.

L'ESCUIER

Sire, fait sera vostre vueil 1380 Tout en l'eure, sanz plus attendre. Sa, des nappes pour cy estendre, Remon: mon seigneur veult dysner;

Il est encore a desjunner:

Delivrez vous: **r** 385

REMON

Querre les vois, mon ami doulx. Ca, vez les ci. Or entendons Conment a point les estendons

Cy vous et moy.

166 d

# LA FROMAGIÉRE

Ho dya! un fol cy endroit voy 1390 Qui a mon pennier rit des dens Pour les fromages qui dedans Sont. Mais, foy que doy saint Germain, Avant qu'il y mette la main,

De cy bien tost les leveray 1395 Et ailleurs vendre les iray; Il me pourroit bien d'un fromage Ou de plus faire tost damage;

De ci m'en vois.

PREMIER CHEVALIER. Chier sire, vezci vostre dois 1400 Tout prest : ceés quant vous plaira Pour diner; on vous servira Bien et a point.

L'EMPERIÉRE

De ce prier ne me fault point. Assis sui : ne vous deportez; Or tost: a mengier m'apportez Delivrement.

1405

### L'ESCUIER

Voulentiers, chier sire, et briefment : Vezci pain, ci est vin de bouche. Dire après m'en vois a qui touche, Sire, qu'a mengier demandez. Vezci, sire : or me conmandez Du quel vous voulez que je taille, Et je le vous feray sanz faille

1410

A lie chiére.

1415

PREMIER COMPAIGNON Compains, regardez la maniére De ce fol et la contenance : D'une main bale et d'un pié dance, Assez sotement se demainne. Se Dieu te doint bonne sepmaine, Avant : soions nous deux engrès De nous traire de li plus près, Pour oir des moz qu'il dira; Je croy que rire nous fera

1420

167 a

Ains qu'en partons. 1425 DEUXIESME COMPAIGNON Avant: d'aler nous espartons. Aussi ne vi je, par saint Gille,

Grant temps a, fol en ceste ville. Conment as tu nom, Gillebert? Par m'ame, il semble bien trubert. Trai toy de li un po arriére: Je li vois donner par derriére De mes cinq doiz un bobelin.

1430

Or me regarde, Robelin: Qui t'a feru?

1435

PREMIER COMPAIGNON Nient plus q'un asne mort feru Il ne dit mot. Que veult ce dire? Egar! conme il se prent a rire!

| 50   | MIRACLE DE                                                                                                                                                                                                 | AAAIII |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1440 | Qu'a il ore trouvé de bon?<br>Je le vueil farder de charbon,<br>S'en semblera plus biau vallet.<br>Or va: tu n'aras plus si lait                                                                           |        |
| 1445 | Le visage com tu avoies; Se le bien que t'ay fait savoies, Tu me diroies grans merciz. Or resgarde: est il bien noirciz Par le visage?                                                                     |        |
| 1450 | DEUXIESME COMPAIGNON Oil, non Dieu! que li feray je? Mettre li vois soubz son chappel Ce viez panufle de drappel, Et li sacheray le toupet. Traiz te ça, tray, Jobin Tripet: Pour ce que tu es chappellez, |        |
| 1455 | Vueil que soiez endrappellez; Pour t'en cointir et depporter En lieu de banniére porter Le te feray.                                                                                                       |        |
| 1460 | PREMIER COMPAIGNON Ici endroit plus ne seray; Assez ay regardé sa guise. Je m'en vois, que tant se deguise Que tout m'affolle.  DEUXIESME COMPAIGNON J'ay pitié de sa guise fole                           | 167    |
| 1465 | Et de ce qu'il ne parle goute. Il pleure, esgar! esgar sanz doubte! Vez le la : c'est fait, il s'enfuit. Il nous a grant piéce deduit Et esbatu.                                                           | ø      |

Et esbatu.

PREMIER COMPAIGNON

Tu diz voir; dy moy, venras tu

Boire une foiz?

# DEUXIESME COMPAIGNON Oil, alons, foy que tu doiz A Dieu, amis.

1470

# L'EMPERIÉRE Seigneurs, qui nous a ceens mis Cel homme qu'ainsi voy aler? Entre mil est biau bachelier. Tant y a qu'il me semble fol : C'est grant damage, par saint Pol.

1475

Appellez le tost, sanz songier, Et si li donnez a mengier

Icy devant.

# PREMIER CHEVALIER

1480

1485

1490

1495

Ça, mon ami, venez avant: Conment estes vous appellez? Dites le tost, ne le celez

A l'emperiére.

# DEUXIESME CHEVALIER

Il monstre bien a sa maniére Qu'il est un vraiz folz et estouz.

ll nous a fait la moe a touz

Et puis s'en va ses pas comptant;

Vez le ci revenir trotant, Portant a son col sa massue.

Et du travail qu'il a li sue

Tout le visage.

L'ESCUIER A L'EMPERIÉRE

Mon ami, bon estes et sage. Or vous seez un petit ci: Je vous serviray sanz nul si

De bonne viande et assez;

Or tenez, mon ami, pensez

De menger bien.

L'EMPERIÉRE

Louvet, Louvet, tien, Louvet, tien:

167 c

Runge cela.

PREMIER CHEVALIER

1500 Regardez: au chien s'en va la; Oster li veult son os sanz faille. Et le chien aux dens, qu'il ne faille, Le tient forment.

DEUXIESME CHEVALIER

A li oster tent durement;

1505 Mais le chien le tire et debat; Sanz faille, vezci bon esbat,

Et bien a rire.

L'escuier

Combien qu'aux dens le chien fort tire, Tire encore plus fort le fol.

1510 O! happé l'a si par le col Ou'osté li a.

PREMIER CHEVALIER

Or veons s'aler li laira

Par quelque tour.

DEUXIESME CHEVALIER

A ce que voy, nanil; qu'entour L'os, tant conme peut, il se preuve

De mengier la char qu'il y treuve;

Ne scé se si sage sera Que quant la char mengié ara

Ou'au chien l'os baille.

L'EMPERIÉRE

Laissiez le mengier, ne vous chaille : 1520 Il fait conme vray fol qu'il est. Tien, tu aras ce pain, Louvet.

Louvet, tien, tien.

PREMIER CHEVALIER

Le fol le va tolir au chien

1525 Avant que point en ait gousté; C'est fait, il li a tout osté,

Vueille ou ne vueille.

### L'emperière

# 167 d

Je voy de cel homme merveille, Et tien qu'il est vray fol a plain. Il a brisé en deux son pain, Et s'en a au chien departi

La plus grant part, quant l'a parti,

Sanz dire: tien.

# DEUXIESME CHEVALIER

Il est vraiz folz, il y pert bien, Et n'est mie de ce pais. Mais de ce sui trop esbahis Qu'il ne parle ne q'un muet, Et je croy vraiement qu'il est Muet acertes.

L'ESCUIER

Mais veez merveilles appertes Du fol qui va après le chien. Partout le suit. Il l'aime bien En son folois.

L'EMPERIÉRE

Or vas après, foy que me dois, Et pren bien garde qu'il fera, Et se le chien il suivera,

Quel part qu'il voit.

L'escuier

Sire, se Dieu grace m'envoit, Voulentiers, soiez tout certain. Je revieng, et vous acertain Le fol gist emprès, ce sachiez, De vostre chien qui s'est couchiez

Soubz le degré.

L'EMPERIÉRE
Se tu me veulz servir a gré,
Oste de ci premiérement
Et puis t'en vaz isnellement
Et li portes coste et cossin,

1530

1535

1540

1545

1550

ı 555

Couverture et deux draps de lin, Pour li couschier.

#### L'ESCUIER

Treschier sire, sanz plus preschier, 1560 Si com conmandez le feray, Si tost qu' osté de ci aray. C'est fait; je vois sanz deporter Au fol un lit faire porter,

168 a

Et puis assez tost revenray. 1665 Treschier sire, oez que diray: J'ay fait porter au fol un lit, Pour li couchier plus par delit; Mais sachiez, sire, en verité,

Il l'a en sus de li bouté; 1570 De l'avoir n'a point de desir, Mais lez le chien s'est mis jesir

En bonne foy.

L'emperiére

A il point de fuerre soubz soy? Ne me mens pas.

1575

L'escuier

Treschier sire, oil, un bon tas. Quant je vi ce, sachiez de voir, Qu'il n'ot cure de lit avoir, Du fuerre li baillay assez; La dedens se sont entassez

1580

Li et le chien.

L'EMPERIÉRE

Or les laisses: il sont moult bien, Puis qu'ainsi est.

Un messagier

Il vous est mestier d'estre prest, 1585 Treschier sire, sanz point attendre, De vostre terre et vous dessendre, Car paians s'i sont embatuz Et ont ja esté combatuz,

|       | Mais plus que nous ont esté fors;<br>Et sachiez, sire, qu'a effors<br>Viennent ci, et est leur entente<br>De vous conquerre sans attente.<br>Perduz sommes et essilliez,<br>Sire, se ne nous conseilliez<br>Sur cest affaire.                    | 1590<br>1595 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | L'emperiére                                                                                                                                                                                                                                      | 1393         |
| 168 b | Seigneurs, le miex que puissons faire C'est de nous armer, ce me semble, Et d'aler sur eulz touz ensemble. Vaz tantost et sanz detrier L'arriére ban faire crier, Et que chascun s'arme et aqueure A la bataille sanz demeure, Et fay briefment. | 1600         |
|       | L'escuier                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|       | Voulentiers, sire, vraiement. Je mesmes, pour l'amour de vous, L'iray faire savoir a touz Conmunement.                                                                                                                                           | 1605         |
|       | L'emperiére                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|       | Alons nous armer vistement, Seigneurs, tantdis. PREMIER CHEVALIER                                                                                                                                                                                |              |
|       | Vous n'en serez mie desdiz,<br>Treschier sire, de ma partie;<br>Diex nous doint a la departie<br>L'onneur avoir.                                                                                                                                 | 1610         |
|       | DEUXIESME CHEVALIER                                                                                                                                                                                                                              |              |
|       | Je tien que si fera il voir, Car ce qu'a eulz alons combatre N'est que pour nostre droit debatre Et soustenir.                                                                                                                                   | 1615         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

168 c

### L'escuier

Puis que sui cy, plus abstenir Ne me vueil que ne face un cri Cy endroit, sanz plus lonc detri; 1620 De m'en acquitter sui engrans. Or escoutez, petiz et grans: L'emperiéres savoir vous fait Que chascun se tiengne de fait Armé et tout prest pour combatre, 1625 Car paiens se veulent embatre, Mais sont venuz en ceste terre Et la veulent pour eulx acquerre. Pour ce l'ampereur a touz mande Son arriére ban, et conmande, 1630 Aussy bien au clerc conme au lay, Que chascun s'arme sanz delay Et soit tout prest.

#### DIEU

Je vueil que voises sanz arrest

A Robert le fol, Gabriel,
Dire qu'il s'en voit ou prael
Ou la clére fontaine sourt.
La des blanches armes s'atourt
Et arme qu'il y trouvera,
Et tantost conme armé sera,
Combatre s'en voit aux paiens,
Et face aide aux crestiens
Tost et secours.

### GABRIEL

Vray Dieu, puis qu'il vous plaist, le cours 1645 Tout droit a li de cy iray.

Robert, entens que te diray:

Dieu veult que t'en voises isnel La derriéres, en un prael Ouquel il a une fontaine, Tout seul, ame avec toy ne maine; 1650 Beles armes y trouveras Et blanches, dont tu t'armeras; Et toy armé, pense d'accourre Contre paiens et de secourre 1655 Aux crestiens, car la victoire Aront des paiens par toy, voire; Mais quant desarmer te voulras, En ce propre lieu t'en venras Desarmer ou tu aras pris Les armes qui sont de grant pris. 1660 Et après se tu os plus dire Que Sarrazins pour contredire Les Romains ne pour eulz combatre Se viengnent cy entour embatre, 1665 A tes armes tantost aqueurs, Et les Romains garde et sequeurs, Et si grant bien leur en venra, Que la victoire leur sera. A tant me tais.

L'emperière

Avant! sus Sarrazins huymais 1670
Alons, seigneurs; puis qu'armés sommes,
Deffendons nous com preudes hommes;
Courons leur sus, la les voy estre;
A mort, a mort pensons de mettre
Ceste merdaille. 1675

168 d

PREMIER PAIEN Sabaudo bahe fuzaille
Draquitone baraquita
Arabium malaquita

1705

Hermes zalo.

DEUXIESME PAIEN

1680 Jupiter maquit Apolo

Perhegathis.

PREMIER CHEVALIER
Après, après ces chiens fuitis!
Au mains ont il perdu sanz faille
Ceste premeraine bataille;

1685 Loez soit Diex.

DEUXIESME CHEVALIER
Je loeroye pour le miex,
Sire, que nous retraissons,
Et qu'en vostre fort alissons

Nous esventer.

Aussi le lo je, car doubter Maishuy Sarrazins ne devons, Puis que le champ gangnié avons; Alons men, sire.

PREMIER CHEVALIER

L'emperiére Alons, ne vous vueil pas desdire.

Ore, seigneurs, or loons Dieu,
Puis que sommes en seur lieu;
Car huy nous a esté propices.
Sa le vin, ça, et les espices.
Toutes foiz pour les aventures

Je lo n'ostons de noz armeures
Fors ce qu'es testes en avons;
Car de certain pas ne savons

S'il revenront.

DEUXIESME CHEVALIER

Je croy, par foy, qu'ilz n'oseront

Devers nous maishui retourner,

Ne pour eulx combatre atourner

Ne prendre place.

169 a

L'EMPERIÉRE

Esgardez ce fol. Com la face A en plus d'un lieu meshaingnie! Ceens a tresfaulce mesnie, Par le corps de moy, quant de fait L'ont par le vis ainsi deffait; A nul ne fait mal ne contraire, Ains est un droit fol debonnaire,

1710

Si m'en deplaist.

1715

PREMIER CHEVALIER

Je vous diray, sire, son plait: Aussi qu'avons eu bataille Aux paiens, il a la merdaille De ceens si s'est combatu, Et puet estre qu'ilz l'ont batu:

1720

Au mains y pert.

L'EMPERIÉRE

C'est voir, mais, par saint Philebert,
Qui mal li fera ne se doubte,
Se je le scé, qu'il ne li couste
Si qu'il se tenra bien de rire.
Mais, or ça, qui me sara dire
Qui a ce chevalier esté
Qui par sa prouesce et bonté
En la bataille nous a mis

1725

Au dessus de noz ennemis? Qui m'en dira? 1730

Cy vient la fille muete et li monstre que c'est le fol, mais le pére ne congnoist le signe; si en demande a sa maistresse.

Je ne scé que me monstres la,
Fille, se Dieu s'amour me doint.
Maistresse, congnoissez vous point
A certes, ne savez de fait
Aux signes que ma fille fait
Ou'elle veult dire?

#### LA MAISTRESSE

Elle vous monstre, treschier sire, Que c'est ce fol la, mau vestu,

Qui pour vous s'est huy combatu
Et tant a fait que Sarrazin
Sont desconfiz et mis a fin

169 b

Par sa puissance.

L'EMPERIÉRE

Diex vous envoit male meschance!
Est ce le sens dont l'escolez?

Est ce le sens dont l'escolez?
En lieu d'enseignier l'affolez.
Se vous n'en pensez autrement,
Vous ne serez pas longuement
En cest estat qu'il ne vous couste;

Conment tendroit un fol la rote
Des chevaliers, en une guerre,
Quil en peust l'onneur acquerre

Par dessuz touz.

DEUXIESME CHEVALIER

Il ne fault pas qu'il soit estouz,

Mais qu'il soit homs plain de savoir,

Qui veult sur touz l'onneur avoir

D'une bataille.

L'EMPERIÉRE

Vous dites verité sanz faille : Il y fault bien sens et prouesce.

1760 Ralez vous ent, ralez, maistresse,
Et ma fille aussi renmenez
Et autrement l'endottrinez.
Seigneur, merveille est de ces femmes:
Ilz sont toutes tressages dames,

1765 Mais a la foiz sont si lunages

Que vous verrez que les plus sages

Sont les plus nices.

L'escuier a l'emperière Vezci le vin et les espices

|       | Que demandé dès ore avez;              |      |
|-------|----------------------------------------|------|
|       | S'il vous plaist, ains que vous buvez, | 1770 |
|       | Prenez ici.                            | ,,   |
|       | L'emperiére                            |      |
|       | Voulentiers. Ça, je pren cecy.         |      |
|       | Avant : du vin.                        |      |
|       | L'escuier                              |      |
|       | Vez le ci cler et net et fin           |      |
|       | Conme de bouche.                       | 1775 |
| 169 c | L'emperiére                            | -//- |
|       | Il est bon et net sanz reprouche;      |      |
|       | Ne scé combien il fu cuvez.            |      |
|       | Avant, seigneurs, avant : buvez        |      |
|       | Aussi trestouz.                        |      |
|       | PREMIER CHEVALIER                      |      |
|       | Treschier sire, si ferons nous,        | 1780 |
|       | Puis qu'avez beu.                      | 2/00 |
|       | LE MESSAGIER                           |      |
|       | Chier sire, il vous est bien cheu      |      |
|       | De ce que voz gens armez voy,          |      |
|       | Et vous mesmes; qu'en bonne foy        |      |
|       | Vezci venir paiens, sanz faille,       | 1785 |
|       | Qui vous pensent donner bataille       | - /  |
|       | Toute ordenée.                         |      |
|       | L'emperière                            |      |
|       | Or tost, seigneurs, sanz demourée!     |      |
|       | Cy endroit plus ne nous tenons,        |      |
|       | Mais d'aler contre eulx nous penons    | 1790 |
|       | Sanz plus attendre.                    | -/9  |
|       | DEUXIESME CHEVALIER                    |      |
|       | Il ne faut a chascun que prendre       |      |
|       | Son bacinet; nous sommes prestz.       |      |
|       | Alons men, puis qu'il sont si près,    |      |
|       | Sanz nul detri.                        | 1795 |
|       | L'emperière                            | 13-  |
|       |                                        |      |

Savez vous de quoy je vous pri?

1805

1810

1815

1820

1825

169 d

Se le blanc chevalier revient
A la bataille, et il avient
Que nous face aide et secours,
Qu'il ne s'en voit pas si le cours
Que ne sachiez, soit gaing ou perte,
Que il sera, ainçois qu'il parte
D'entre vos mains.

PREMIER CHEVALIER
Sire, vous n'en arez ja mains.
Alons men, de par Dieu, alons
Sur paiens, et point ne parlons,
Mais ferons d'estoc et de taille,
Tant que puissons de la bataille

L'onneur avoir.

DEUXIESME CHEVALIER
Je tien que si arons nous voir
Et que Dieu arons en aide;
Autrement ce seroit grand hide,
Par ceste chiennaille paienne
Fust soubsmise gent crestienne
N'en riens subjette.

L'emperiére

Or tost: pensez que chascun mette Main a l'espée pour ferir Sur ceulx qui viennent requerir

Noz biens a tort.

Premier chevalier
A culz, a culz! a mort, a mort!
Touz y mourrez.

Troisiesme paien

Hara mare fara marez Astripodis.

Deuxiesme chevalier
De moy n'iras pas escondis:

Tien, pren cela.

170 a

L'EMPERIÉRE Sainte Marie! Que vezla, Seigneurs, un noble chevalier! Conment peut il tant bateillier? S'il ne fust, certes je sui fis Nous fussions du tout desconfis 1830 Et mis a nient. PREMIER CHEVALIER Qui il peut estre, ne dont vient, Se je puis, bientost le saray, Car par deça guettier l'iray En ce chemin. 1835 L'EMPERIÉRE Il a mis ceste guerre a fin. Amis, alez. PREMIER CHEVALIER Chevalier, sire, a moy parlez Et vous arrestez par amour. Il ne daigne faire demour, 1840 Mais je le feray arrester; De ma lance le vueil hurter Ou miex assener le pourray. Il s'en va, mie ne l'aray; Il est ou des cieulx ou d'enfer; 1845 En sa cuisse emporte le fer De ma lance, si l'ay feru : Vezci par ou il est rompu. Or voit! a l'empereur vois, puis Qu'avoir arresté ne le puis 1850 Par quelque voie. L'EMPERIÉRE Sa, dites moy, se Dieu vous voie, Se savez de ce chevalier Qui tant s'est volu traveillier

Qui il est, ne conment a nom;

Est il point homme de renom?

### Dites me voir.

PREMIER CHEVALIER

Sire, je vous fas assavoir Ne je ne l'ay pris, n'abatu,

Combien qu'en sa cuisse embatu 1860 Ly aie le fer de ma lance, Et la se rompi sanz doubtance. Vezci la hante dont party, Dont puis me sui moult repenti,

> Et repens encor, ce sachiez, Quant onques de moy fu touchiez

> > Qui mal li face.

L'emperiére

Je ne scé se Dieu par sa grace Nous aroit si bien avoié Qu'ange nous eust envoié

1870 Espiritel.

> DEUXIESME CHEVALIER Sire, il est un homme mortel: Vous en sarez tantost le voir. Faites partout dire et savoir

1875 Que qui a vous armé venra D'armes blanches, s'apportera Le fer de ceste hante cy, Mais que la plaie monstre aussi Que du fer li a esté faitte,

Vostre fille gente et honneste

0881 A femme ara sanz contredire Et la moitié de vostre empire, C'est vostre vueil.

> L'EMPERIÉRE Il me plaist bien, c'est bon conseil.

Or tost, escuier, sanz detri 1885 Alez me publier ce cri Partout, amis.

L'ESCUIER Vez me la, sire, a voie mis, 170 b

# Sanz plus dire, puis qu'il vous haitte.

Je voy ici de gent honneste 1890 Assez, sanz moy plus detrier. De l'empereur vueil ci crier Ce qu'est de savoir talentis. Or escoutez, grans et petiz: L'emperiére vous fait savoir 1895 Que qui voulra sa fille avoir Viengne a li, s'armes blanches porte, Mais que le fer il li apporte D'un glaive, et qu'aussi monstrer puisse La plaie du fer en sa cuisse; 1900 Et qui faire ainsi le pourra Avec sa fille li donrra L'empereur et le fera sire De la moitié de son empire Entiérement. 1905

L'escuier au seneschal

Mon seigneur, sachiez vraiement
Je viens d'ouir un cri sauvage:
L'emperière par mariage
Promet donner sa fille, sire,
Et la moitié de son empire 1910
A celui qui li portera
Le fer de quoy esté ara
Navré en une de ses hanches,
Mais qu'il soit armé d'armes blanches,
Et que la plaie monstre aussi 1915
Que le fer li a fait; vezci

170 C

Cri bien estrange!
LE SENESCHAL

C'est, espoir, afin qu'il se vange D'aucun qui n'a pas fait son gré, Ou c'est pour autre fait secré.

|      | Voir est que la pucelle j'ains,           |
|------|-------------------------------------------|
|      | Et pour s'amour sui si attains            |
|      | Qu'en nul estat ne puis durer,            |
|      | Pour ce que le pére endurer               |
| 1925 | Ne souffrir ne veult que je l'aie         |
|      | A femme, dont le cuer m'esmaie;           |
|      | Nient mains, se je puis, tant feray       |
|      | A ce cop ci que je l'aray.                |
|      | Va t'en chiez Jehan de Savoie             |
| 1930 | L'armurier, et dy qu'il m'envoie          |
|      | Un parement a armer gent                  |
|      | Tout blanc, combien qu'il coust d'argent; |
|      | Et tandis je me garniray                  |
|      | De fer, et itel me feray                  |
| 1935 | Com l'emperière a fait crier;             |
|      | Et puis a li sanz detrier                 |
|      | Monstrer m'iray.                          |
|      | L'escuier au seneschal                    |
|      | Sire, j'y vois et revenray                |
|      | A vous bien brief.                        |
|      | Le seneschal                              |
| 1940 | E! Diex! trop me fait de meschief         |
|      | La cuisse ou je me sui navré;             |
|      | Ne scé se la pucelle avré                 |
|      | Pour qui je suesfre ceste paine;          |
|      | Ne m'en chaut combien je me paine,        |
| 1945 | Ma douleur ne prise une quille,           |
|      | Mais que je puisse avoir la fille         |
|      | Que tant desir.                           |
|      | L'escuier                                 |
|      | De venir pour vostre plaisir              |
|      | Acomplir, sire, en verité                 |
| 1950 | Tant com je puis me suis hasté.           |
|      | Un parement vous apport, sire:            |
|      | Gardez s'il y a que redire.               |
|      | Essaiez le premiérement                   |

170 d

S'il vous est bon; du paiement Point ne s'esmaie.

1955

LE SENESCHAL

Sa, puis qu'il fault que je l'essaie, Il me semble que je suy bien; Pren mon heaume, avec moy vien, Delivre toy.

L'ESCUIER

Voulentiers, chier sire, par foy. Je voys devant.

1960

DIEL

Mére, et vous, Jehan, or avant : A descendre de cy tendez; Et vous, anges, jus descendez; Aler vueil encore au preudomme Hermitte, penancier de Romme,

1965

Trestout en l'eure.

NOSTRE DAME

Nous descenderons sanz demeure, Diex, chier filz, puis qu'il vous agrée. Chantez, non pas a voiz secrée, Anges, mais c'on vous puist oir, En alant, pour touz esjoir

1970

Et nous esbatre.

PREMIER ANGE

Dame, voulentiers sanz debatre. Or sus : disons a voiz clére.

1975

RONDEL

Vierge royal, fille et mére Au tout puissant createur Du monde et vray racheteur, Doulce a touz, a nul amére, Sur toutes fleur de doulceur, 1980

Vierge royal, fille et mére

171 a

Au tout puissant createur, Par tresexcellent mistére Se fist Dieu de soy donneur A toy pour toy faire honneur.

1985 A toy pour toy

Ne te soit ma parole horreur,

Mais plaisant et doulce, preudomme. Va t'en en la cité de Romme, Et fay tant que truisses Robert,

1990 C'on tient pour fol et pour trubert,
Si li conmandes a parler
Et non plus conme fol aler,
Et qu'il a sa paiz a moy faite
Et sa penitence parfaitte;

1995 Après, pour monter en haultesce, Qu'a espouser aussi s'adresce; Qui? La fille de l'emperiére : Je le vueil en telle manière.

Or vas bonne erre.

## L'ERMITE

2000 Sire, qui creas ciel et terre, Et grans biens pour petiz rendez, Tout ce que vous me conmandez

Faire m'en vois.

Nostre Dame

Sus! reprenez a haute vois Vostre chant, et nous en ralons; Avis m'est que cy fait avons.

Avant: chantez.

DEUXIESME ANGE

Touz en sommes entalentez. Sus, chantons a la Dieu mére.

#### RONDEL

2010 Par tresexcellent mistére Se fist Dieu de soy donneur A toy pour toy faire honneur, 171 b

Vierge royal, fille et mére Au tout puissant createur Du monde et vray racheteur. 2015

p domina se transiti

## LE SENESCHAL

Empereur, Dieu vous croisse honneur!

Je sui cil qui en la bataille

Ay esté par deux foiz sanz fail!e,

Et deux foiz vous ay secoru;

Vezci le fer dont fu feru 2020

Et navré ou gros de la cuisse:

Et que voir disant on me truisse,

La plaie je vous moustreray:

Vez la ci. S'il vous plaist, j'aray

Vostre fille par mariage; 2025

Ne fas pas de vostre heritage

Compte grantment.

## L'EMPERIÉRE

Seneschal, se Diex vous ament,
Estes vous celui qui esté
Avez pour nous? en verité
Pour mon ennemi vous tenoie:
A quoy faire vous mentiroie?

#### LE SENESCHAL

Je le vous dy.

Sire, au besoing voit on l'ami;
Ce que pour vous m'i sui lassez

2035
Je tien que le savez assez:

# N'en vueil plus dire.

L'EMPERIÉRE

Ma fille arez sanz contredire,
Ainsi conme promis je l'ay.

Alez me querre sanz delay

Le pape, et dites qu'il s'avance

De cy venir, que sanz doubtance

2050

2055

De sainte eglise en plaine face Vueil que les espousailles face De ma fille et du seneschal, Qui m'a esté ami loyal

A mon besoing.

PREMIER CHEVALIER
D'aler le querre pren le soing:
G'y vois, chier sire.

L'EMPERIÉRE

Escuyer, et toy, vaz me dire La maistresse ma fille aussi Que sanz delay l'amaine cy.

Or te delivre.

L'ESCUIER

Sire, n'ay beu dont soye yvre; Voulentiers je la vous vois querre.

Maistresse, a mon seigneur bonne erre Sa fille tantost admenez; Avecques moy vous en venez: Delivrez vous.

171 C

LA MAISTRESSE

2060 Tresvoulentiers, mon ami doulx.

Alons men sus.

PREMIER CHEVALIER
Seigneurs, qui les gens traire en sus
Faites du pape, par amour,
Que je parle a li sanz demour:

Il esconvient.

Premier sergent d'armes Si ferez vous; bien me souvient Qu'estes des gens de l'emperiére. Ne vous bouterons pas arriére : Alez avant.

#### DEUXIESME SERGENT

Ce ne vous peut estre grevant. Hardiement, sire, y entrez, Et au saint pére vous monstrez

2070

Qui la se siet.

PREMIER CHEVALIER

S'il vous agrée et il vous siet, Saint père, ne vous celeray La cause, mais la vous diray,

2075

Qui cy m'amaine.

LE PAPE

Filz, mais que ce soit chose humaine Qui conscience point n'empesche, De la me dire te despesche,

2080

Et je t'orray.

PREMIER CHEVALIER

Tout au plus brief que je pourray, Et afin que mains vous detrie, L'emperiére, sire, vous prie, Qui sa fille veult marier, Qu'il vous plaise, sanz varier, Venir ces espousailles faire; De tant en vaulra miex l'affaire

2085

Et iert plus digne.

LE PAPE

Biau filz, a y aler m'encline. Sus, seigneurs, avec moy venez,

2090

Et gardez que vous vous penez Qu'aye grant voie.

Qu'aye grant voie.

Premier sergent

Si arez vous, se Dieu me voye. Sus de cy, sus, alez arriére, Que de ma mace ne vous fiére;

2095

Avant, avant!

DEUXIESME SERGENT Faites nous voie cy devant,

171 d

Trop estes merveilleuse gent, Ou je vous donrray de l'argent 2100 Ou'en mon poing tieng.

LE PAPE.

Emperiére, en vostre mant vieng. On m'a dit que vous mariez Vostre fille: a qui la donnez? Dites le moy.

2105

2110

L'EMPERIÉRE Au seneschal, sire, par foy, Qui nous a esté si amis Qu'il nous a de noz ennemis Deux foiz en guerre delivré; A mort eussions esté livré,

S'il ne fust, ce sachiez de voir, Si qu'il la doit bien, sire, avoir. Vezci la fille qui cy vient; Fiancer premier les convient,

Vous le savez. 2115

LE PAPE Seneschal, dites, y avez Bien le plaisir?

LE SENESCHAL Sire, je riens tant ne desir

> Com la fillette. LE PAPE

Et vous savez qu'elle est muette? 2120 Ne parle point.

> LE SENESCHAL Sire, ne me chaut de ce point, Tout a un mot.

> > LA FILLE

Pére, je vous voy estre sot Qui ce traistre ci creez. 2125 Diex, par qui sommes touz creez,

172 a

Ne veult souffrir sa menterie,
Sa traison, sa tricherie;
Pour ce m'a le parler rendu,
Que j'oy dès mon naistre perdu.
Cuidez vous qu'il ait la bataille
Mise a fin? nanil, non, sanz faille:
Un autre que li l'i a mis,
Qui trop plus est de Dieu amis,
Et quant orains le vous signoye
Estre creue n'en pouoie;
Je vous dy voir.

L'EMPERIÉRE

Fille, de la joie qu'avoir Me fais de ce que t'oy parler Ne me puis tenir de plourer; Car joye ay plaine de pitié; Or ça, fille, par amistié,

Fay, si me baise.

LE PAPE

Belle fille, mais qu'il vous plaise, Dites nous qui est ce preudomme Qui tant est amé de Dieu conme

Vous nous comptez.

LA FILLE

Saint pére, il est voir, ne doubtez, Qu'en ce prael qu'est la derriére, Une fontaine a belle et clére; La vi j' armer deux foiz, de fait, Celui qui secours nous a fait, D'armes qu'il avoit toutes blanches, Et vi que d'une de ses hanches Un fer osta qu'il mist en terre, Quant derrainement de la guerre Retourna; verité diray, Et ce fer je vous monstreray, Mais qu'un petit ci vous tenez. 2130

2135

2140

2145

2150

| 74    | -MIRACLE DE                           | XXXIII |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 2160  | Maistresse, avecques moy venez,       |        |
|       | Et vous, seigneurs massiers, aussy.   |        |
|       | Biaux seigneurs, le fer vez le cy;    |        |
|       | A grant paine l'ay arrachié           |        |
|       | De la terre ou l'avoit fichié;        |        |
| 2165  | Mais je ne scé dont li venoient       | 172 b  |
|       | Les armes, ne que devenoient:         |        |
|       | Si tost que desarmé estoit,           |        |
|       | La veue d'elles on perdoit            |        |
|       | Du tout a plain.                      |        |
|       | PREMIER CHEVALIER                     |        |
| 2170  | Sire, elle dit voir pour certain;     |        |
| ·     | C'est le propre fer de ma lance,      |        |
|       | Et pour oster ent la doubtance,       |        |
|       | Vezci le fust; or y gardez.           |        |
|       | Par cy rompy: Diex! regardez          |        |
| 2175  | Conment s'est renoé et joint          |        |
| ,     | Com se onques ne feust desjoint!      |        |
|       | Vezci merveilles.                     |        |
|       | LE PAPE                               |        |
|       | Mais sont vertuz, ne t'en merveilles, |        |
|       | Que Dieu nous monstre a dire voir.    |        |
| 2180  | M'amie, faites nous savoir            |        |
|       | Ou est cel homme.                     |        |
|       | La fille                              |        |
|       | Sire, par saint Perre de Romme,       |        |
|       | Je tien que se vous le querez         |        |
|       | Avec Louvet le trouverez,             |        |
| 2185  | Le chien mon pére.                    |        |
|       | L'emperière                           |        |
|       | Alons y vous et moy, saint pére,      |        |
|       | Noz gens si venront bien après.       |        |
|       | Regardez con gist du chien près:      |        |
|       | De soy mesmes n'aconte nient.         |        |
| 2190  | Faire lever le nous convient          |        |
| . 5 - | D'ileucques hors.                     |        |

172 C

2200

2210

2215

2220

#### LE PAPE

Dieu vous doint sa grace, bon corps. Je vous pri, se vous point m'amez (De Romme sui pape clamez),

Parlez a moy. 2195 Ici fait Robert au pape la figue, et le seigne d'un os.

L'emperière

Il ne respont ne ce ne quoy;
Je croy n'a de quoy parler puisse.
Mon ami, monstre moy ta cuisse
Dont tu cloches, et je seray
Cil qui garir la te feray

Dedans un moys.

lci jeue Robert de l'escremie d'un festu a l'emperière.

## L'ERMITE

Robert, Robert, bien vous congnois.

Mes chiers seigneurs, ne vous desplaise,
Assez tost le verrez plus aise.

Surnom souliez avoir de dyable,
2205

Surnom souliez avoir de dyable, Mais Dieu le pére esperitable, Quant vit vostre devocion Et vostre grant contriccion, M'amonnesta que vous charjasse Qu'estre muet vous conmandasse,

Qu'estre muet vous conmandasse, Et que conme fol alissiez,

Ne de riens vous ne mengissiez S'aux chiens ne le pouiez tollir; Et pour ce qu'avez sanz faillir

Porté ceste grief penitence, Diex, qui touzjours les bons avance

Et ou bontez maint infinie, Veult qu'elle soit en vous fenie, Et que ne la faciez jamais,

Mais que parlez dès ores mais, Car touz voz pechiez vous pardonne;

Avec ce liscence vous donne

# MIRACLE DE

XXXIII

|      | De vous en estat d'onneur mettre                        |       |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
|      | Aussi que jadis souliez estre                           |       |
| 2225 | Com chevalier.                                          |       |
|      | Robert                                                  |       |
|      | Ha! sire Diex, agenoillier                              |       |
|      | Me vueil, et toy ci mercier                             |       |
|      | Et loer et magniffier,                                  |       |
|      | Quant j'ay par ta misericorde                           |       |
| 2230 | Acquis vers toy paix et concorde                        |       |
|      | De mes meffaiz.                                         |       |
|      | L'emperiére                                             |       |
|      | Preudomme, tu qui scez ces faiz,                        |       |
|      | Di, qui est il?                                         |       |
|      | L'ermite                                                |       |
|      | Il est hault baron et gentil,                           |       |
| 2235 | Treschier sire, soiez ent fis:                          |       |
|      | Du duc de Normandie est filz                            |       |
|      | Et son droit hoir.                                      |       |
|      | L'emperiére                                             |       |
|      | Robert, je vueil sanz remanoir,                         |       |
|      | Biau sire, que ma fille aiez                            |       |
| 2240 | A femme, et ne vous esmaiez :                           |       |
|      | Puis que je vous doin la pucelle,                       |       |
|      | La moitié arez avec elle                                | o d   |
|      | De mon empire.                                          | 172 d |
|      | ROBERT                                                  |       |
| •    | La vostre merci, treschier sire;                        |       |
| 2245 | Certes, afin qu'a Dieu m'aquitte,                       |       |
|      | Dès ores mais vie d'ermitte                             |       |
|      | Voulray mener. L'ERMITTE                                |       |
|      |                                                         |       |
|      | Robert, sachiez Diex ordener                            | •     |
|      | Autrement a voulu de toy;                               |       |
| 2250 | Entens, il te mande par moy Et m'en a bien fait mencion |       |
|      |                                                         |       |
|      | Que prengnes sans dilacion                              |       |

| La fille et ne le laisses mie;<br>Car de vous deux istra lignie    | 5       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Tele, ce dit, bien vueil c'on m'oie,<br>Dont tout paradis ara joie | 2255    |
|                                                                    |         |
| Ça en arriére.<br>Robert                                           |         |
| 2102011                                                            |         |
| Puis qu'il est en telle manière,                                   |         |
| Le contraire ne doy vouloir.                                       | _       |
| Treschier sire, a vostre vouloir                                   | 2260    |
| Je me consens.                                                     |         |
| LE PAPE                                                            |         |
| Filz, bien dites et est grant sens.                                |         |
| Je vous diray que nous ferons.                                     |         |
| En mon palais nous en irons:                                       |         |
| La seront joins et ordenez                                         | 2 2 6 5 |
| Par mariage; or y venez.                                           |         |
| Ces clers cy devant nous iront                                     |         |
| Qui nous convoiant chanteront                                      |         |
| Aucun biau dit.                                                    |         |
| Les clers                                                          |         |
| Ce ferons mon sanz contredit,                                      | 2270    |
| Saint pére, puis qu'il vous agrée;                                 | •       |
| En loant la vierge sacrée                                          |         |
| Dirons, en qui n'a point d'amer.                                   |         |
| Chançon                                                            |         |
|                                                                    |         |

On vous doit bien, vierge, loer, Quant pour nous d'enfer desvoier 2275

Dieu se fist en vous homme, Pour nous de l'ort lieu desbouer Ou Adam nous fist emboer Par le mors de la pomme.

Explicit.

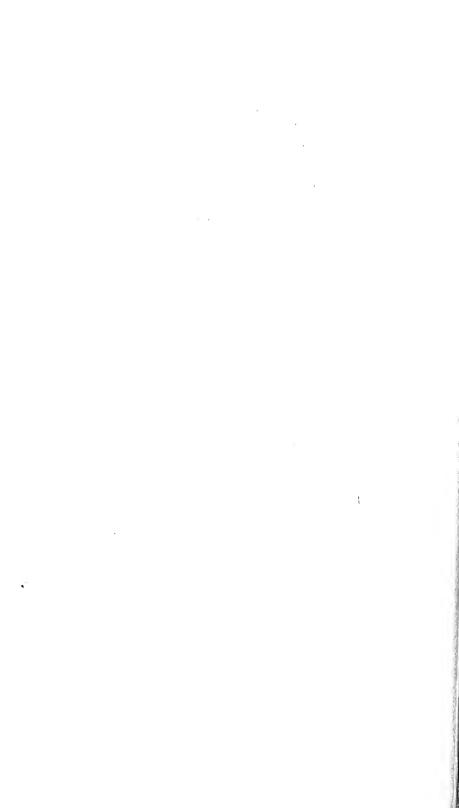

# XXXIV

MIRACLE

DE

SAINTE BAUTHEUCH

#### PERSONNAGES

~~~~

PREMIER CHEVALIER CLODOVEUS, ROY DEUXIESME CHEVALIER PREMIER SERGENT D'ARMES ERCHENOALZ BAUTHEUCH L'ESCUIER DEUXIESME SERGENT GENAIS LAMBERT PREMIER BARON DEUXIESME BARON TROISIESME BARON QUATRIESME BARON L'AINSNÉ FILZ LA DAMOISELLE DEUXIESME FILZ LIEVIN PREMIER SODOIER DEUXIESME SODOIER DIEU GABRIEL NOSTRE DAME L'ESPIE TROISIESME SODOIER QUATRIESME SODOIER CINQUIESME SODOIER L'executeur MICHIEL LE MARINIER QUASIN L'ABBÉ

Cy conmence un miracle de Nostre Dame et de sainte Bautheuch, femme du roy Clodoveus, qui, pour la rebellion de ses deux enfans, leur fist cuire les jambes, dont depuis se convertirent et devindrent religieux. 173 a

## PREMIER CHEVALIER

Als qu'il vous plaise, treschier sire, Une parole vous vueil dire Qui pour touz est bien convenable, Et si est chose raisonnable

A mon avis. CLODOVEUS ROY

Et quoi? faites m'en ci devis, Et je que vous direz orray. Se c'est bien, g'i entenderay; Se chose est qui ne m'atalente Et que m'onneur y voie et sente, 10

Je le lairay.

PREMIER CHEVALIER Chier sire, je le vous diray; Il me semble qu'il fust saison Que pensissiez, et est raison, Conment vous vous mariissiez, 15 Afin que lignie eussiez Qui vostre regne gouvernast, Voire quant il vous succedast,

T. VI

|    | Non mie tant com fussiez vis :         |       |
|----|----------------------------------------|-------|
| 20 | Et ce seroit, a mon avis,              |       |
|    | Vostre honneur, mais plus : vostre los |       |
|    | En acroistroit, bien dire l'os,        |       |
|    | Et vostre pris.                        | 173 b |
|    | DEUXIESME CHEVALIER                    | •     |
|    | Par ma foy, vous l'avez bien pris,     |       |
| 25 | Et est verité, nulz n'en doubte.       |       |
|    | Sire, s'il vous esmeut et boute        |       |
|    | En pensée de fame avoir,               |       |
|    | Vous l'en devez bon gré savoir         |       |
|    | Et tenir qu'il fait noble fait,        |       |
| 3o | Quant de ce mencion vous fait.         |       |
|    | Car quant homme y est ahurté,          |       |
|    | En ayse vit, en verité,                |       |
|    | Plus grant que s'il estoit sanz famme, |       |
|    | Ne n'acquiert pas si tost diffame :    |       |
| 35 | Car je vous dy bien, sire roy,         |       |
|    | Souvent vit joune homme en desroy,     |       |
|    | Et péche trop plus par oultrage        |       |
|    | Quant n'a famme par mariage,           |       |
|    | Et fait plus d'inconveniens            |       |
| 40 | Qu'un autres homs et hors et ens.      |       |
| 1  | Savez pour quoy? qu'en verité          |       |
|    | Jonesce euvre de voulenté              |       |
|    | Et de fait plus que de raison;         |       |
|    | C'est la cause, c'est l'achoison       |       |
| 45 | Pour quoy son vouloir li souffist      |       |
| •  | Et li plaist miex que son prouffit.    |       |
|    | Je scé bien qu'autrement alast         |       |
|    | Se jonesce se gouvernast               |       |
|    | Par raison, aussi qu'age fait,         |       |
| 5o | Et de volenté et de fait;              |       |
|    | Mais, Diex! ainsi n'est pas; or, ho!   |       |
|    | Pour ce, chier sire, je vous lo        |       |
|    | Ne vous tiengne pas negligence,        |       |
|    |                                        |       |

| XXXIV | SAINTE BAUTHEUCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | Mais mettez paine et diligence<br>D'estre en estat de mariage<br>Avec feme de hault lignage<br>Et que l'en prise.                                                                                                                                                                                                                                             | 5 5        |
|       | LE ROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 173 с | Et ou pourra elle estre prise, Seigneurs, se me veuil marier? Or me dites, sanz varier, Vous deux ensemble.                                                                                                                                                                                                                                                   | 60         |
|       | PREMIER CHEVALIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|       | Mon treschier seigneur, il me semble, C'on dit qu'en Lorraine en a une Qui, par renommée conmune, Est belle damoiselle et sage Et est aussi de hault lignage. Il en a une autre en Bourbon Qui est de gens de grant renom, S'elle ne vous touche de près; Il en y a une autre après En Boesme, fille du roy, Qui est homme de grant arroy, Puissant et noble. | 65<br>7°   |
|       | DEUXIESME CHEVALIER  Aussi, sire, en Constentinoble  En a il une, se dit on,  Belle et bonne et de grant renom,  Et dygne d'avoir un hault homme,  Mais sanz saint Pierre a la grant Romme  Requerre, ne si loing aler,                                                                                                                                       | <b>7</b> 5 |
|       | Puis qu'est a l'uis, j'en vueil parler D'une qui est tant belle et bonne Que je croy qu'il ne soit personne Vivant qui ne l'aime et ait chiére; N'est pas orgueilleuse ne fiére,                                                                                                                                                                              | 80         |
|       | Mais humble a touz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85         |

95

100

110

173 d

LE ROY
Qui est elle? Dites le nous,
Je vous em pri.

Je vous em pri.

Deuxiesme chevalier

Sire, voulentiers sanz detri: Chiez vostre mareschal de France, Erchenoal, a sanz doubtance Une pucelle, c'est en some, Digne d'avoir le plus hault homme

Qui vive au jour d'ui soubz la nue; Ne scé pas dont elle est venue, Mais tant est belle de corsage,

Tant par est humble, et tant est sage, Et tant en bons meurs doctrinée, Qu'il n'est homme ne femme née

Qui d'elle ne tiengne et raporte Que des bonnes l'onneur emporte.

Je n'y sçay qu'une chose dire: S'il peust estre c'on sceust, sire, Qu'elle fust d'assez hault lignage, Je deisse que par mariage

105 Le preissiez.

LE ROY

Avant que vous en parlissiez
M'en souvenoit il bien, par foy,
Et vous diray raison pour quoy:
Je sçay bien qu'il n'a pas granment
C'on en tenoit grant parlement
Et disoit on d'elle merveilles
De bien, ç'oy je a mes oreilles;
Et pour lors je n'en tins nul compte.
Mais puis que d'elle on me raconte,
Son bien, son senz, s'umilité,

J'en vueil savoir la verité.

Je te conmans que tost, bonne erre,
Me voises le mareschal querre,

| Et li di, pour rien qui aviengne,    |     |
|--------------------------------------|-----|
| Ne laisse qu'a moy ci ne viengne,    | 120 |
| Que besoing est.                     |     |
| PREMIER SERGENT D'ARMES              |     |
| Treschier sire, je sui tout prest    |     |
| D'acomplir ce que conmandez;         |     |
| Dire li vois que le mandez.          |     |
|                                      |     |
| Sire, Dieu vous vueille adrescier    | 125 |
| En bien! Il vous fault tout laissier |     |
| Pour venir ent au roy bon pas        |     |
| Avecques moy: ne laissiez pas;       |     |
| Il le vous mande.                    |     |
| ERCHENOALZ                           |     |
| Si iray de voulenté grande,          | 130 |
| Puis qu'il me mande. Amis, alons.    |     |
| Passez, monstrez me voz talons,      |     |
| Marchiez du pié.                     |     |
| PREMIER SERGENT D'ARMES              |     |
| Je le vous feray de cuer lié,        |     |
| Sanz le plus dire.                   | т35 |
|                                      |     |

174 a

#### ERCHENOALZ

Dieu vous croisse honneur, treschier sire! Vous m'avez, sire, envoié querre; Que vous plaist il a moy requerre Ne conmander?

#### LE ROY

Vezci que vous vueil demander.

Chiez vous a une damoiselle,
Gentil femme et qui est pucelle,
Qui Bautheuch, ce me semble, a nom;
On li porte moult grant renom
Et de biauté et de bonté,
Et tant plaine est d'umilité
Que touz l'appellent sainte dame;

Si vous demande, sur vostre ame, Que me diez s'il est ainsi, Et de quel lignage est aussi, Se le savez.

ERCHENOALZ

Treschier sire, puis que m'avez Tant conjuré, j'en diray voir : Premier, je vous fas assavoir

Que selon ce que ceulx m'en dirent Qui jonne enfant la me vendirent, Qu'en Soissongne, par dela Frise, Fu née la pucelle et prise Et de royal lignie estraitte;

160 En touz bons meurs est si atraitte,
Qu'en li n'a rien qu'en peust blasmer.
Elle se fait de touz amer,
Tant est de gracieux service;
Orgueilleuse n'est point, ne nice,
Mais sur toutes elle a le los

Mais sur toutes elle a le los
Et le renom, bien dire l'os,
Qu'elle est la plus humble c'on sache,
Et la plus parfaitte sans tache
De nesun vice.

LE ROY

170 Biau sire, que je la veisse, Je vous em pri.

Erchenoalz

Sire, voulentiers sanz detri, Se vous voulez, querre l'iray En l'eure, et la vous amenray Si la verrez.

LE ROY

Or tost donc, mon ami serez.

ERCHENOALZ

G'y vois.

175

174b

Bautheuch, fai, si t'affaites, Delivres toy ens entrefaittes, Tantost, et te met en arroy: Il fault que je te maine au roy 180 Sanz plus d'espace. BAUTHEUCH E! chier sire, que Dieu nous face Trestouz bons! Que li ay je fait? Onques vers li en dit n'en fait Ne mespris, sire. 185 ERCHENOALZ Il a tant oy de toy dire Qu'il te veult veoir ou visage; Or parra conment seras sage Ja devant li. Ваитнеисн Bien, sire, s'il plaist a celi 190 Qui me fist naistre. ERCHENOALZ Sus, alons men sanz plus ci estre; Alez devant, alez, Lambert, Et ne faictes pas le trubert Ja a la court. 195 L'ESCUIER Mon seigneur, je ne sui pas sourt : Voulentiers devant vous yray, Et se Dieu plaist, me garderay Bien de mesprendre. ERCHENOALZ Pour mon devoir faire et vous rendre 200

Pour mon devoir faire et vous rendre
Ce que vous ay, sire, promis,
Au retour vers vous me sui mis;
Bautheuch vous amain la pucelle:
Vez la cy. Que vous semble d'elle?
Dites, chier sire.

174 C

| LE | ROY |
|----|-----|

Erchenoalz, je n'en puis dire Riens ne ne vueil, fors qu'elle est belle Et bonne, se Dieu plaist. Pucelle,

Bien veigniez vous.

## BAUTHEUCH

Treschier sire, Dieu qui pour nous 210 En croiz souffri de mort l'angoisse Honneur et pris en vous accroisse, Et qu'en ceste vie mortelle Par bonnes euvres faciez telle Vostre ame et de pechié si monde, 215

Que quant partira de ce monde Voit es sains cieulx.

### LE ROY

Damoiselle, ce m'ottroit Dieux, Qui de touz maulx aussi vous gart.

Seigneurs, com plus ay le regart 220 Sur ceste fille et plus me plait; Ma femme en vueil faire, a court plait, Et la prendre par mariage, Puis que tant est d'umble courage

Et qu'est si bien moriginée; 225 Je tien ainsi qu'elle soit née De hault sanc, dont mains m'en vergoingne, Et aussi c'on le me tesmoingne; Et si sachiez en verité,

Seigneurs, sa grant humilité 230 La me fait prendre.

> PREMIER CHEVALIER De ce ne faites a reprendre, Chier sire, puis qu'elle vous haitte;

Et elle en devra plus parfaitte

235 Estre en ses faiz.

DEUXIESME CHEVALIER Et quant vous plaira estre faiz 174 d

260

Ce mariage? dites, sire. Vous nous en pouez trop bien dire Vostre devis.

LE ROY

Seigneurs, la biauté de son vis, 240 Son doulx parler, son gent maintien, Me plaisent tant, que vous dy bien N'y metteray terme ny heure; Maintenant, sanz plus de demeure, La vueil espouser, c'est m'entente. 245 Erchenoalz, tost sanz attente Cy endroit plus ne vous tenez, Mais en vostre hostel la menez; La la faittes mettre en arroy Tel qu'il fault a espouse a roy; 250 Puis la menez en ma chapelle, Et g'y seray, car je vueil d'elle Au jour d'ui faire ma compaigne. Qu'assez n'ait gent qui l'acompaigne N'ay je pas doubte. 255

y je pas doubte. 259 Erchenoalz

Treschier sire, je vueil a toute Vostre voulenté obeir. Alez vous tost laissier cheir A ses piez, et le merciez, Bautheuhc, et si le graciez

De cest affaire.

BAUTHEUCH

Treschier sire, quant a moy faire Vous plaist grace et honneur si haulte Qu'a femme me prenez sanz faulte, C'est bien droiz qu'a voz piez m'encline, 265 Et que de voulenté benigne

Vous en mercie.

Erchenoalz

Puis qu'il fault que je me soussie,

Dame, de vous en arroy mettre,
Alons men, sanz plus yci estre,
Appertement.

BAUTHEUCH

Mon seigneur, je vueil bonnement Faire voz grez.

LE ROY

Seigneurs, vueilliez me voz secrez
Descouvrir chascun, par vostre ame:
De prendre ceste jeune femme,
Ou j'ay si ma melencolie,
Vous semble il point que je folie,

175 a

Ou que bien face?

PREMIER CHEVALIER
Sire, se Dieu me doint sa grace,
Se je vous di ce qui m'en semble,
Je tien que Dieu vous deux assemble
Et que par elle encor serez
Amez, cremuz et honnorez;

Ainsi le croy.

DEUXIESME CHEVALIER
Aussi fas je; vezci pour quoy.
Envers nullui n'est orgueilleuse,
A touz est humble et amoureuse,
Doulce en parler et en faiz sage;
Si tien que Dieu ce mariage

Veult et consent.

LE ROY
Sachiez mon cuer a li s'assent
Plus qu'a femme qui soit ou monde,
Et plus y pense plus m'abonde
Vouloir et desir de l'avoir;
Si que, sanz plus ci remanoir,
Alons nous en en ma chapelle;
La se fera de moi et d'elle
L'assemblée et le mariage,

290

280

285

|       | Et la ferons l'un l'autre hommage   | 300   |
|-------|-------------------------------------|-------|
|       | De noz deux corps.                  |       |
|       | PREMIER CHEVALIER                   |       |
|       | Treschier sire, je'm'i accors;      |       |
|       | Alez devant.                        |       |
|       | Le roy                              |       |
|       | François Parigot, vien avant:       |       |
|       | Vaz me dire a Erchenoalz            | 305   |
|       | Que muser ne me face pas,           |       |
|       | Que je l'attens en ma chappelle,    |       |
|       | Et que Bautheuch la damoiselle      |       |
|       | Tantost m'amaine.                   |       |
|       | DEUXIESME SERGENT                   |       |
|       | A ce faire n'a pas grant paine;     | 310   |
|       | Je vois, chier sire.                |       |
| 175 b | LE ROY                              |       |
| ,     | Et toy, entens ce que vueil dire;   |       |
|       | Devant moy vas, a tout ta masse,    |       |
|       | Et ces gens depars et demasse,      |       |
|       | Si qu'aye voie.                     | 3 1 5 |
|       | PREMIER SERGENT                     |       |
|       | Chier sire, se Dieu me doint joie,  |       |
|       | En l'eure vous sera fait. Sus!      |       |
|       | Fuiez de ci, alez en sus,           |       |
|       | Faites chemin.                      |       |
|       | DEUXIESME SERGENT                   |       |
|       | Sire, Dieu qui fist d'yaue vin      | 320   |
|       | Vous ottroit paix, honneur et joie. | 220   |
|       | Le roy par devers vous m'envoie,    |       |
|       | Si vous mande qu'a li venez         |       |
|       | En sa chappelle, et amenez          |       |
|       | Bautheuch, ce dit.                  | 325   |
|       | Erchenoalz                          |       |
|       | Amis, tantost sanz contredit:       |       |
|       | Tant que puis d'aler y m'apreste.   |       |
|       | - mar Jac Pare a mar / m hrese.     |       |

| Dites, | Bautheuch,  | estes | vous | preste: | ? |
|--------|-------------|-------|------|---------|---|
| E      | n irons nou | s?    |      |         |   |

## Влитнеисн

Quant il vous plaira, sire doulx.

A moy maishui ne tenra point;

Se vous estes prest et a point,

Si sui j'aussi.

## ERCHENOALZ

Or ça donc, partons touz de ci.
François, amis, devant yrez,
Et vous, Lambert, aussi ferez.
Pensez de vous a chemin mettre.
Dame, je vous menray en destre
Pour ceste foiz.

#### BAUTHEUCH

340 Se contesse estoie de Fois,
Me faites vous honneur greigneur
Qu'il ne m'affiert. Nostre seigneur
Le vous merisse.

#### PREMIER SERGENT

Avant que de sa chapelle ysse

Le roy, ses menestrés vois querre.

Sa, seigneurs, sa, venez bonne erre,

Devant le roy faire mestier:

Il en est besoing et mestier

Qu'i soiez tous.

#### PREMIER SERGENT

350 E! biaux seigneurs, delivrez vous :
Vezci le roy qui ja s'en vient
D'espouser; conme il appartient
Faites mestier.

Ci viennent les menestrez, et amainnent le roy en son siége; et puis vont querre la royne en jouant.

DEUXIESME SERGENT
Il me semble, mon seigneur chier,

| v | v | v | T T 7 |  |
|---|---|---|-------|--|
| A | А | А | ıv    |  |

## SAINTE BAUTHEUCH 93 355 Qu'acompli est vostre desir : Femme avez a vostre plaisir. Loé soit Diex! LE ROY De toutes les dames gentieulx C'on me pourroit amentevoir, Certes je n'en voulroie avoir 360 Nulle pour ceste, tant l'ay chier (Feust que la peusse changier Sanz blecier en riens conscience) Pour sa parfaitte obedience, 365 Pour son sage et biau maintenir. Or la regardez ça venir, Et son estat et sa maniére. Amont, amont, m'amie chiére: Les moy serrez. BAUTHEUCH En quanque me conmanderez, 370 Treschier sire, j'obeiray, Et vostre voulenté feray, Sanz refuser. LE ROY Dieu nous doint noz viez user Ensemble, en paix et en amour! 375 Ore je vous pri, sanz demour, Que me dites, dame, a delivre Conment vous vous pensez a vivre Dès ore mais. BAUTHEUCH

# 175 d

BAUTHEUCH
Treschier sire, voulentiers, mais
Que vous un petit vous cessez,
Et que dire le me laissez:
Pour plus conscience apaier,
M'entente est de tantost paier
Tout ce que devray a la gent;
Car retenir d'autrui l'argent

XXXIV

|     | Met conscience en si mal point        |
|-----|---------------------------------------|
|     | Que touz jours le mort et le point    |
|     | Le ver de remors, n'est pas doubte;   |
| 390 | Et pis y a, que maint s'en boute      |
| •   | Et maint en enfer, je dy voir,        |
|     | Pour retenir l'autrui avoir :         |
|     | Pour ce d'acroire n'ay je cure.       |
|     | Après, sire, je mettray cure,         |
| 395 | A mon pouoir et diligence,            |
| J.  | D'aidier abatre l'indigence,          |
|     | La mesaise et la povreté              |
|     | Et la famine, en verité,              |
|     | Qu'en plusieurs religions sçay,       |
| 400 | Pour voir, que j'en ay fait l'essay : |
| 700 | C'est aumosne bien emploiée;          |
|     | Et aussi sera desploiée               |
|     | Ma monnoie en aumosne faire,          |
|     | Selon que pourray sanz meffaire,      |
| 405 | A cez povres querans leur vie;        |
| 403 | Et si ay desir et envie               |
|     | De secourre povres honteux            |
|     | Mesnagers; c'est un fait piteux,      |
|     | Qui moult plaist a la trinité,        |
| 410 | Quant n'est pas fait par vanité.      |
| 410 | Et se je puis autres biens faire,     |
|     | De cela me vueil j'ores taire,        |
|     | Sanz dire en riens.                   |
|     | Le roy                                |
|     | Puis que faire voulez telx biens,     |
| 415 | Dame, je vous aideray:                |
| 413 | Car certains lieux ordeneray          |
|     | Ou, chascun an, receverez             |
|     | Vint mille, dont faire pourrez        |
|     | Aumosne ou bon yous semblera.         |
| 400 | Mais avoir vous fault qui sera 176 a  |
| 420 | Convenable a faire voz dons;          |
|     | Convenante a faire voz dolla,         |

| J'en congnois un qui est preudons       |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Et vaillant homme par renom,            |     |
| Et si est clerc, Genais a nom:          |     |
| Je vueil que l'aiez; s'en ferez         | 425 |
| Vostre aumosnier, vous en serez         | •   |
| Bien repparée.                          |     |
| Bautheuch                               |     |
| Chier sire, puis qu'il vous agrée,      |     |
| Si fait il moy.                         |     |
| LE ROY                                  |     |
| C'est bien : a point venir le voy;      | 430 |
| Baillier ne vous puis plus propice      | •   |
| Ne meilleur pour faire l'office.        |     |
| Genais, venez avant, venez:             |     |
| Je vueil que l'office prenez            |     |
| D'estre aumosnier de la royne,          | 435 |
| Et vous em pri par amour fine;          |     |
| C'est office qui est honnestes,         |     |
| Et je scé bien que preudomme estes,     |     |
| Pour ce le fas.                         |     |
| GENAIS                                  |     |
| Puis qu'il vous plaist, je ne vueil pas | 440 |
| Desdire vous, chier sire, en rien;      |     |
| Et grant merciz, quant tant de bien     |     |
| De moy tenez.                           |     |
| Le roy                                  |     |
| Or faites, si vous en venez             |     |
| Avec moy ou je vous menray;             | 445 |
| Yci, dame, vous laisseray,              |     |
| Un petit vois hault besongnier,         |     |
| Et si feray sanz prolongnier            |     |
| Tant pour vous, par devers ma gent,     |     |
| Que Genais ara de l'argent              | 450 |
| Pour vous assez.                        |     |
| BAUTHEUCH                               |     |

Chier sire, se vous en pensez,

470

J'en ordeneray tellement Que s'iert a nostre sauvement

455 A mon pouoir.

176 b

LE ROY

Or sus, faites vostre devoir, Seigneurs, du chemin descombrer, Que je puisse sanz encombrer.

Aler ma voie.

PREMIER SERGENT

Vuidez ci, ou, se Dieu me voie, A qui qu'il ennuie ne poise, Vous sarez que ma masse poise,

Se ne vuidiez.

DEUXIESME SERGENT N'y ara si grant, ne cuidiez, Que de ma masse aussi ne fiére, Se vous ne vous traiez arriére:

Vuidez les rens.

BAUTHEUCH

E! sire Diex, graces vous rens
De bouche et de cuer tout ensemble,
Et c'est bien raison, ce me semble,
Quant de moy, petite meschine
Et si basse, avez fait royne
Telle et si grant conme de France.
Ha! sire, ta haulte puissance
En soit loée et ta bonté!

En soit loée et ta bonté!

Et te pri qu'en humilité

Parfaite me vueilles tenir

Si qu'en moy n'ait nul souvenir

Du fait d'orgueil.

GENAIS

480 Chiére dame, dire vous vueil:

Le roy m'a par ses tresoriers

Fait baillier, pour vous, en deniers

Mil livres: dites qu'en feray.

| XXXIV | SAINTE BAUTHEUCH                                                  | 97  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Conmandez, j'en ordeneray<br>Si con direz.<br>Bautheuch           | 485 |
|       | Genais, vous en departirez                                        |     |
|       | Aux Cordelliers et Augustins,                                     |     |
| _     | Aux Carmes et aux Jacobins,                                       |     |
| 176 c | A un chascun couvent cent livres;                                 |     |
|       | Et quant d'entre eulx serez delivres,                             | 490 |
|       | Par ces petites prieurtez                                         |     |
|       | Alez, ou seuffrent de durtez<br>Assés et moinnes et nonnains,     |     |
|       | Et la donnez de voz deux mains,                                   |     |
|       | Selon que bon vous semblera                                       | 495 |
|       | Et ou verrez que bien sera.                                       | 490 |
|       | Après a menagers honteux                                          |     |
|       | Dont il est moult de souffretteux,                                |     |
|       | Vieulx j'aussi que faciez aumosne;                                |     |
|       | Et pour ce que Dieu de son throsne                                | 500 |
|       | La voie et prengne plus en gré,                                   |     |
|       | Donnez largement et secré,                                        |     |
|       | Et requerez que pour le roy,                                      |     |
|       | En donnant, on prie et pour moy,                                  |     |
|       | Car mestier m'est.                                                | 505 |
|       | GENAIS                                                            |     |
|       | Chiére dame, je sui tout prest<br>D'acomplir du tout voz conmans; |     |
|       | Je m'en vois, a Dieu vous conmans,                                |     |
|       | Faire ce que m'avez chargié;                                      |     |
|       | Tant que j'en seray deschargié                                    | 510 |
|       | Ne fineray.                                                       | 510 |
|       | Le roy                                                            |     |

LE ROY
Seigneurs, plus ci ne demourray.
Je vueil vers la royne aler;
Alons y tost, sanz plus parler:
Passez devant.

515

525

## PREMIER SERGENT

Voulentiers, chier sire; or avant:

Voie ci, voie!

DEUXIESME SERGENT

E! biaux seigneurs, se Diex vous voie,

Faites, mettez vous en arroy,

Si que passer puisse le roy

Et place avoir.

### LE ROY

Dame, je revien pour savoir Se vous avez point receu D'argent que Genais ait eu

De mes gens : dites.

176 d

## BAUTHEUCH

Assez tost après que partistes, Chier sire, on li bailla mil livres, Qui sont donnez et ja delivres, Ou auques près.

#### LE ROY

Bien. De l'autre, assez tost après, Arez, et ne demourra mie, Dont vous pourrez faire, m'amie, Tout vostre vueil.

#### BAUTHEUCH

Mon treschier seigneur, je vous vueil
Demander, pour ce que vous voy
Moult pensis et ne scé a quoy
(Mais, pour Dieu, ne m'en tenez fole)
Avez vous point une parole
Oye et un dit trop bien dit

Que Salomon le sage dit?

Que tant com l'espoux son cuer euvre

Et que sa pensée descuevre

Et dit a s'espouse loyal,

Tant est il aise et hors de mal.

| XXXIV | SAINTE BAUTHEUCH                                                                                                                             | 99  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Et tant a il joie parfaitte Que de riens nulle n'a souffraitte. Je le dy pour tant, treschier sire, Que me vueilliez, s'il vous plaist, dire | 545 |
|       | Ce de quoy vous voy si pensis, Il a ja des mois plus de sis. Et je vous promet loyaument Que, se c'est bien aucunement,                      | 550 |
|       | Mie ne l'appeticeray,<br>Ainçois, sire, y adjousteray<br>A mon pouoir par verité,                                                            | 555 |
|       | A mon pouch par verte,  Aucune chose de bonté,  N'en doubtez point.  LE ROY                                                                  | 222 |
|       | Puis que nous sommes en ce point,<br>Dame, vous sarez mon affaire:                                                                           |     |
|       | J'ay trop grant desir d'aller faire<br>Le saint voyage d'oultre mer,                                                                         | 560 |
| 177 a | Quoy que soit long, dur et amer;<br>Et en mon cuer est si fichiez<br>Qu'oster ne m'en puis, ce sachiez,                                      |     |
|       | Ny en veillant, ny en dormant,<br>Ainçois me vient si au devant                                                                              | 565 |
|       | Que je ne puis mengier ne boire,<br>Que touz jours ne l'aie en memoire,<br>Et vueille ou non.                                                |     |
|       | Bautheuch Ha! sire Diex, vostre saint nom                                                                                                    | 570 |
|       | Soit loez de nous et benois,                                                                                                                 |     |

Qui ne laissiez a nulles fois Ceulx qui ont en vous esperance! Sire, par vo sainte puissance, Donnez a vostre sergent grace, Que de cuer et de fait parface

Le propos ou le voy meu, Qu'en sa pensée a conceu

Et en son cuer.

LE ROY

Ma chiére compaigne et ma suer,
Conseilliez moi lequel feray:
Ou s'en ce saint voyage yray,
Ou se demourray en ce point,
Sanz le desir qui si me point

585 A effect mettre.

BAUTHEUCH

Voir, je tien que le roy celestre Vous a mis ceste chose ou cuer; Si ne la laissiez a nul fuer, Que ne l'acomplissiez briefment; Car c'est pour vostre sauvement

Car c'est pour vostre sauvement De corps et d'ame.

LE ROY

Or nous fault donc regarder, dame, Qui mon regne gouvernera Et qui pour moy garde en sera,

595 S'ainsi avient.

BAUTHEUCH

Vezci, chier sire: il esconvient
Que nous mandons touz voz barons;
Et quant assemblez les arons,
On leur requerra qu'il regardent
Un bon regent, et qu'il ne tardent,
Qui puist vostre regne garder
Et qui le sache gouverner,
Tant que Diex ramené vous ait:

Ce m'est avis.

LE ROY

Ainsi peut trop bien estre fait,

Dame, je tieng c'est bon avis, Si le feray par ceste voie. Parigot, fai tost, si t'avoie D'aler en Flandres droit au conte, 177 b

605

177 C

| Et que je le mans brief li conte.     | 610 |
|---------------------------------------|-----|
| D'ilec en Normandie yras              |     |
| Et au duc aussi le diras.             |     |
| Et combien que je ne te nomme         |     |
| Que ces deux, ne laisse noble homme   |     |
| Ne baron qui soit en leur terre       | 615 |
| Que ne voises aussi requerre          |     |
| Et dire a brief qu'il ne se tiengnent |     |
| Qu'a mon mandement tost ne viengnent  |     |
| Appertement.                          |     |
| DEUXIESME SERGENT                     |     |
| Sire, vostre conmandement             | 620 |
| A mon pouoir acompliray;              |     |
| Et sachiez je les hasteray            |     |
| Bien de venir.                        |     |
| LE ROY                                |     |
| Et tu, sanz toy plus ci tenir,        |     |
| A Erchenoalz t'en iras                | 625 |
| Et ci venir le me feras.              |     |
| D'ileucques tant chevauche et marche  |     |
| Que tu viengnes jusqu'en la marche    |     |
| D'Orliens, et que le duc m'envoies;   |     |
| Après au duc d'Anjou t'avoies         | 630 |
| Et le me fais aussi venir,            |     |
| Et les autres dont souvenir           |     |
| Il te pourra.                         |     |
| Premier sergent                       |     |
| Je feray ce qu'il vous plaira,        |     |
| Afin de vostre grace acquerre.        | 635 |
| Treschier sire, g'i vois bonne erre:  |     |
| Par droit a vous obeir doy.           |     |
| Bien me va, Erchenoalz voy,           |     |
| Je m'en vois a lui sanz sejour.       |     |
| Chier sire, Dieu vous doint bon jour  | 640 |
| Aussi que de bon cuer dit l'ay.       |     |

650

655

Le roy vous mande sanz delay Qu'a li ailliez.

ERCHENOALZ

Pour quoy? Dire le me vueilliez, Se le savez.

Premier sergent d'armes Treschier sire, bien dit avez; Pour quoy c'est, je ne le sçay pas, Mais d'y aler ne tardez pas, Car grant desir a qu'il vous voie. Ailleurs m'en vois ou il m'envoie.

Chier sire, a Dieu!

#### ERCHENOALZ

A Dieu, amis! sachez en lieu Aultre que ci n'arresteray Jusques a tant qu'a li seray.

Avant, Lambert, mettre en arroy Te fault de venir jusque au roy, Et my, si fault.

#### LAMBERT

Pour moy n'y ara nul deffault, Mon chier seigneur: alez devant; Je vous iray de près suiant Conme mon maistre.

#### ERCHENOALZ

Amour et paix vueille Dieu mettre, Chier sire, entre vous et ma dame, Et longue vie, et puis a l'ame Gloire sanz fin.

Gione sanz in.

BAUTHEUCH

Mon grant ami loyal et fin,
Pour tel vous vueil et doy tenir:
Vous puissiez hui tresbien venir
Cy avec nous.

665

| XXXIV | SAINTE BAUTHEUCH                         | 103         |
|-------|------------------------------------------|-------------|
|       | LE ROY                                   |             |
| 177 d | Erchenoalz, bien veigniez vous!          | 670         |
| - / / | Nous vous avons envoié querre            |             |
|       | Pour conseil avoir et enquerre           |             |
|       | D'une chose que vous dirons,             |             |
|       | Mais les autres attenderons              |             |
|       | Qu'avons mandé pour ce fait ci;          | 675         |
|       | Seez vous tandis un pou ci,              |             |
|       | Je le conseil.                           |             |
|       | Erchenoalz                               |             |
|       | Puis qu'il vous plaist, doncques me veil |             |
|       | Yci seoir.                               |             |
|       | DEUXIESME SERGENT                        |             |
|       | Mon chier seigneur, sachiez de voir      | 68 <b>o</b> |
|       | Qu'a voz barons ne faudrez goute:        |             |
|       | Quanqu'ilz peuent viennent sanz doubte   |             |
|       | De Flandres et de Normandie;             |             |
|       | C'est bien raison que je vous die        |             |
|       | Ou j'ay esté.                            | 685         |
|       | LE ROY                                   |             |
|       | Parigot, tu diz verité:                  |             |
|       | Puis qu'ils viennent, il me souffist,    |             |
|       | Et ce te sera grant prouffit             |             |
|       | Qu'y as esté.                            |             |
|       | Premier baron                            |             |
|       | Dieu vous croisse honneur et bonté,      | 690         |
|       | Mon treschier et redoubté sire;          | -           |
|       | Et tout autel vous vueil je dire,        |             |
|       | Ma chiére dame.                          |             |
|       | Ваитнеисн                                |             |
|       | Dieu vous gart en corps et en ame,       |             |
|       | Mes chiers amis.                         | 695         |
|       | DEUXIESME BARON                          | ,           |
|       | Chier sire, grant paine avons mis        |             |
|       | D'acomplir vostre mandement,             |             |
|       | C'est que fussions yci briefment         |             |
|       |                                          |             |

178 a

Par devers vous.

LE ROY

Seigneurs, je vous en merci touz; 700 Puis que la voy ces deux venir, Je ne vous pense pas tenir Cy longuement.

TROISIESME BARON

Pour monstrer que tout plainement Voulons faire voz volentez, Chier sire, nous sommes hastez De venir tant qu'avons peu, Si tost que nous avons sceu Que nous mandez.

LE ROY

Seigneurs, se vous me demandez 710 Pour quoy c'est que je vous assemble, Dit vous sera a touz ensemble; Mais je ne le vous diray mie: Ma chiére compaigne et amie, La royne, le vous dira, 715 Qui bien dire le vous sara. Car, seigneurs, se le vous disoie, Si garder ja ne me saroie Qu'il ne me convenist des yex

Plourer et braire; si vault miex 720 Que de ce fait ci me descharge, Et qu'elle en ait pour moy la charge De le vous dire.

QUATRIESME BARON Je tien que dites bien, chier sire, Qu'il est verité que plorer 725 De pitié souvent demourer Fait la parole a descouvrir Et l'entente du cuer ouvrir; Ceci est voir.

178 b

| SAINTE BAUTHEUCH                      | 105 |
|---------------------------------------|-----|
| Le roy                                |     |
| Dame, avant : faites leur savoir      | 730 |
| Sanz plus attendre.                   | ,   |
| Ваштнеисн                             |     |
| Mes amis, vueilliez moy entendre:     |     |
| Puis qu'a mon seigneur le roy plaist, |     |
| Son fait vous diray a court plait.    |     |
| Desir a et entencion                  | 735 |
| D'aler par grant devocion             | •   |
| Visiter les lieux, ce m'est vis,      |     |
| Ou Jhesu Crist fu mors et vis;        |     |
| Et puis que faire y veult les pas,    |     |
| Je ne l'en destourneray pas;          | 740 |
| Mais avant qu'a ce fait s'aherde,     | • • |
| Afin que son regne ne perde           |     |
| Ne ne deschiée aucunement             |     |
| Par deffault de gouvernement,         |     |
| Il vous requiert, et je si vueil,     | 745 |
| Que regardez, par bon conseil,        |     |
| Qui gouverner bien le pourra          |     |
| Jusques a tant que Dieu l'ara         |     |
| Cy ramené.                            |     |
| PREMIER BARON                         |     |
| S'est il si voué ne donné             | 750 |
| A ce pelerinage faire                 | •   |
| Que ne se puit, sanz soy meffaire,    |     |
| Abstenir ent?                         |     |
| Bautheuch                             |     |
| L'ait ou non voué ou couvent          |     |
| A Dieu, puis qu'il y a plaisir,       | 755 |
| Je li conseil que son desir           | •   |
| Acomplisse tost et briément,          |     |
| Et j'ay ceste foy vraiement           |     |
| Que l'inspiracion divine              |     |
| (Ne cuidez point que je devine)       | 760 |
| L'a meu et meut.                      | •   |

770

775

780

785

790

178 c

DEUXIESME BARON
Ma treschiére dame; estre peut.
Toutesvoies s'il pouoit estre
Que se deportast de soy mettre
En tel chemin, et demourast
Et que son royaume gardast,
Moult bon seroit.

LE ROY

Seigneurs, sachiez qui me donrroit Plus que mon royaume ne vaille, Ne me tenroie que n'y aille; Si que tant com vous m'avez chier, Conseilliez moy, ce vous requier, Sur ce que la royne a dit Et m'en vueilliez sanz contredit

Vostre avis dire.

TROISIESME BARON
Seigneurs, il est nostre droit sire:
Obeir li devons par droit;
Traions nous un po ça endroit
Et si aions conseil ensemble;
De neccessité, ce me semble,

Le nous fault faire.

Quatriesme baron C'est voir. Ne vous vueille desplaire, Chier sire, se prenons advis Et conseil sur vostre devis,

Car il y chiet.

LE ROY
Seigneurs, il me plaist bien et siet,
Et c'est raison.

PREMIER CHEVALIER
Ore, seigneurs, il est saison
De regarder entre nous hommes
Qui ci pour le fait du roy sommes

178 d

795

800

805

810

815

820

| Conment nous li responderon | s, |
|-----------------------------|----|
| Et de qui li conseillerons  |    |
| Que regent face.            |    |

DEUXIESME CHEVALIER Il me semble qu'en ceste place N'a qui en doie de nous touz Conmencier a parler que vous,

Bon duc d'Orliens.

TROISIESME BARON Souffrez vous, je n'en feray riens, Il y a trop plus souffisant: Je ne scé ne q'un paisant Qu'a ç'appartient.

DEUXIESME BARON E! sanz rioter, il convient Que diez, sire.

TROISIESME BARON Puis qu'il fault que je doie dire Premier, vezci m'oppinion. Soubz la vostre correccion: Le duc des Normans pour regent Nomme et di sur françoise gent, Et pour estre leur gouverneur; Il est sages et plain d'onneur

Et scet bien estre.

QUATRIESME BARON Aussi l'i vouloie je mettre, Moi et vous sommes d'un accort; A il de vous nul a descort En ceci? die.

ERCHENOALZ Seigneurs, le duc de Normandie Est bien souffisant, dire l'ose, Pour tel fait faire et plus grant chose; Car plain est de sen et d'avis. Et nonpourquant m'est il avis

835

Que nous le pouons bien laissier, Et un autre, sanz nous blessier, Pour regent prendre.

PREMIER CHEVALIER
Et qui? Faites le nous entendre,
Se le savez.

Se le savez.

ERCHENOALZ
C'est tresbien dit, et droit avez.
Nostre roy, que Dieu gart de mal,
Et la royne au cuer royal
Ont tant par mariage ensemble
Esté qu'ont deux filz, ce me semble,
Que veons hommes devenir
Pour terre desormais tenir
(Dieu les croisse et vueille amender!)
Qui devront par droit succeder
Le regne, quant il avenra
Que le roy trespassé sera

Que le roy trespassé sera
Et qu'il seront faiz roys de droit.
Si vous demande ci endroit:
Ne vault il pas miex que l'ainsné
Soit de maintenant couronné

Soit de maintenant couronné
Et fait regent en lieu du pére
Qu'un estrange, tant qu'il appére
Qu'il ait acompli son voyage,
Et qu'après son pelerinage,
Si tost conme il sera venuz.

Si tost conme il sera venuz,
Soit con devant pour roy tenuz
Et ait son royaume et le tiengne,
Non pas le filz, tant qu'il aviengne
Que par nature aage l'affine,

850 Si que vie humaine en li fine?
Respondez moy.

DEUXIESME CHEVALIER Sire, il me semble, par ma foy, Que le miex avez avisé 179 a

# De quanque avons ci divisé A ce conseil.

855

860

865

870

#### PREMIER BARON

A vostre oppinion me vueil Tenir, sire, qu'elle me semble La meilleur; et vous touz ensemble,

Qu'en dites vous?

### DEUXIESME BARON

Je dy pour touz si faisons nous.
Or avant : nous sommes d'accort;
Qui fera au roy ce rapport?

Regardons y.

## TROISIESME BARON

Qui le fera? ce seigneur ci, Se j'en sui creu, le fera;

Au roy bien dire le sara, N'en fas point doubte.

# Premier chevalier

Or soit; la compagnie toute En est d'accort. Sanz plus ci estre, Pensons de nous au chemin mettre

Devers le roy.

# QUATRIESME BARON

Alons, mais c'est par vostre ottroy, Seigneurs, que la parole preng Qu'au roy diray; et se mespreng A parler, que vous l'amendez.

875

Treschier sire, vous demandez Que regardons qui bon sera Qui vostre regne gardera, Tant que ramené vous ait Diex: Nous n'y savons homme qui miex

Le puisse ne doie garder,

Quant a proprement regarder, Que vostre ainsné filz, ce nous semble;

| 110 | MIRACLE DE                              | XXXIV |
|-----|-----------------------------------------|-------|
|     | Si vous requerons touz ensemble         |       |
| 885 | Et prions qu'il vous vueille plaire,    | 179 b |
|     | Puis que ce chemin voulez faire,        |       |
|     | Qu'en lieu de vous le coronnez,         |       |
|     | Et du tout li abandonnez                |       |
|     | Vostre royaume a gouverner.             |       |
| 890 | Jusques a vostre retourner,             |       |
| -   | Tant seulement.                         |       |
|     | Le roy                                  |       |
|     | Seigneurs, je m'acors bonnement         |       |
| -   | Et m'assens a vostre requeste;          |       |
|     | Si vueil qu'en l'eure vous soit faitte. |       |
| 895 | Dame royne, or tost bonne erre          |       |
|     | Envoiez me voz deux filz querre         |       |
|     | Par aucun ame.                          |       |
|     | Bautheuch                               |       |
|     | Tantost, sire. Genais!                  |       |
|     | GENAIS                                  |       |
|     | Ma dame?                                |       |
|     | Ваитнеисн                               |       |
|     | Alez, sanz vous plus ci tenir,          |       |
| 900 | Noz deux filz faire ici venir           |       |
|     | Devant leur pére.                       |       |
|     | GENAIS                                  |       |
|     | Je vois, ma dame; par saint Pére,       |       |
|     | Assez tost vous les verrez ci.          |       |
|     | Ma chiére dame, veez les ci             |       |
| 905 | Touz deux, veez.                        |       |
|     | LE ROY                                  |       |
|     | Ne vous sera pas deveés,                |       |
|     | Seigneurs, ce que m'avez requis;        |       |
|     | Puis que vostre conseil ay quis,        |       |
|     | Je le tenray, soiez en fis.             |       |
| 910 | Venez avant, mon ainsné filz:           |       |
|     | En lieu de moy vous fas regent          |       |
|     | De mon royaume et de la gent;           |       |

179 c

Et dès maintenant m'en desmet Et en mon lieu vous y conmet, Mon chier fil, et vous en couronne 915 Conme roy, par ceste couronne Qu'ou chief vous met, jusqu'a celle heure Que revenray. Se je demeure Ou voyage ou se je trespasse, Diex a m'ame vray pardon face 920 Par sa merci.

L'AINSNÉ FILZ

Tant com je puis vous en merci, Mon treschier seigneur, humblement; Il appartient bien vraiement

Et est raison.

925

935

LE ROY

Seigneurs, il est maishui saison D'aler m'en; de vous pren congié, Puis que tant vous ai abregié Qu'avez regent.

PREMIER BARON

Mon chier seigneur, moy et ma gent 930 Avecques vous nous en irons, Et le saint voyage ferons

Tel con ferez.

DEUXIESME BARON Certes sanz moy mie n'irez, Treschier sire, mais qu'il vous plaise: En gré prendray aise ou mesaise

Que g'i aray.

TROISIESME BARON S'il vous plaist, sire, aussi g'iray Avecques vous.

QUATRIESME BARON C'est le plus bel : alons y touz, 940 Puis que a ce vient

#### LE ROY

Ce ne se peut fairé; il convient, Seigneurs, qu'il demeure aucune ame Pour les enfans et pour la dame Compaignier et donner conseil

945 Compaignier et donner conseil.
Et pour ç'ainsi ordener vueil,
Mareschal, que vous demourrez,
Et vous, et vous aussi ferez.
Vous autres, seigneurs que ci voi,
950 Vueil bien que veigniez avec moy.

Sus, oster vueil ce garnement:
Alez me querre appertement
Un garnement a penne vaire
Que pour ce voyage ay fait faire,

955 Si m'en iray.

DEUXIESME CHEVALIER En l'eure le vous bailleray, Sire : tenez.

LE ROY

Dites, royne, ça venez : Quant mis me serai au chemin, Sembleray je bien pelerin

En cest habit?

Bautheuch Moult bien, sire, se Dieu m'aist, A ce que voy.

LE ROY

Ore, dame, priez pour moy,
Et s'en faites aussi prier
Souvent; que sanz plus detrier
Je m'en vois, a Dieu vous conmans.
Baisiez moy, et vous, mes enfans:
Ne sçay se jamais vous verray;
Ma beneicon vous donrray,
Et Dieu sa grace vous ottroit.

Partons: d'estre tant ci endroit

980

# Rien ne gaingnon.

BAUTHEUCH

Mon chier ami, mon compaignon, Mon loyal seigneur, mon espoux, En sa garde vous ait le doulx Jhesus, qui vous vueille conduire Si que riens ne vous puisse nuire, Et vous ramaint, par sa bonté,

En vostre regne a sauveté

De corps et d'ame.

ERCHENOALZ

Laissiez le plourer, chiére dame; Il ne vous peut fors que meffaire; Et pensez d'autre chose faire Qui miex vous vaille.

BAUTHEUCH

Certes, j'ay bien chier qu'il y aille, Que c'est le prouffit de son ame, Et Dieu le vueille et nostre dame! Mais quant l'ai veu departir, J'ay bien cuidié qu'en deux partir Deust mon cuer pour s'amistié, Tant me prist de li grant pitié; Si que pour lui je prieray Jour et nuit, et touz jours l'aray

En mon memoire.

ERCHENOALZ

Je croi bien que c'est chose voire Qu'il vous fist mal au departir, Car cuer loyal ne peut mentir Ou vraie amour est et habite, Mais fait son devoir et s'acquitte Envers ce qu'il aime touz jours, Soit de joie avoir, ou dolours Pour li porter.

985

990

995

1000

8

T. VI

180 a

BAUTHEUCH

Ore il m'en convient deporter,

Ou vueille ou non. 1005

ERCHENOAL

Ma chiére dame, ce fait mon, A vous doloser rien ne vault: S'il vous vouloit plaire, il me fault Jusques a mon hostel aler

A seigneurs qui y sont parler 1010 Un petit, dame.

BAUTHEUCH

Il me plaist bien, sire, par m'ame: Alez, ci plus ne vous tenez. Or avant: mes heures prenez, Et vous en venez, damoiselle,

Avec moy en celle chappelle. Genais et mes filz demourront; Les massiers nous convoieront Jusques a l'uis.

LA DAMOISELLE

Je suis preste, ma dame, puis 1020 Qu'il vous plaist et le conmandez. Sus, biaux seigneurs, plus n'atendez, Faites a ma dame chemin, Et reculez ces gens, afin

180 b

Ou'il n'y ait noyse. 1025

PREMIER SERGENT

En l'eure, damoiselle Ambroise; Fuiez, fuiez.

DEUXIESME SERGENT L'un sur l'autre vous apuiez : Sus! luec derriére!

BAUTHEUCH

Seigneurs, alez vous ent arriére 1030 Tenir a mes filz compaignie,

Que de ci ne m'en iray mie Encore en piéce.

PREMIER SERGENT
N'y a nul a qui bien ne siesse
Ce qu'il vous plaist a conmander;
Et leur voulez vous riens mander,

1035

Dame, par nous?

BAUTHEUCH Alez, nanil, mes amis doulx. Amoureux Jhesus, roy celestre, Qui pour paix entre homme et Dieu mettre 1040 Deignas en ce monde venir Et filz de vierge devenir, Et puis pour nous oster d'enfer, Te souffriz estre a cloz de fer Clofichié par piez et par mains; 1045 Doulx Jhesu, ne fu pas du mains, Qu'aussi fuz en croyz estenduz, Et d'un glaive ou costé fenduz Et d'espines euz ou chief Chapel. Qui te fist ce meschief, 1050 Souffrir ne ceste desmesure? Ce qu'amé nous as sanz mesure. C'est chose qui est vraie dicte : Si te pri, sire, en la merite De ceste passion amére, 1055 Que sainte Eglise nostre mére Tiengnes estable en ferme foy; Et après, sire, je te proy Que vueilles garder de peril Mon chier seigneur, le roy gentil, 1060

180 c

Qui, pour ta grace plus acquerre,
Si loing de ci te va requerre
Con Jerusalem la cité.
Après, sire, par ta bonté,
Mes filz gouvernes con les tiens;

1085

Et ce royaume en paiz maintiens,
Si que touz jours glorifiez
Y soies et magniffiez.
Ha! Marie, vierge pucelle,
Qui le filz Dieu de ta mamelle
Norris souef et alaittas
Conme ton filz, point n'en doubtas,
Vueilliez essaucier ma priére,
Et je com vostre chamberiére
Vous promet je ne partiray
De ci tant que tout dit aray
Vostre sautier.

L'ainsné filz

Chier frére, que de cuer entier J'ains, je vous voulsisse une chose Dire qu'ay en mon cuer enclose,

Pour estre en quittes.

DEUXIESME FILZ
Mon chier seigneur et frére, dites
Ce qu'il vous plaira : je l'ottroy,
Et sur ce vous responderay

Selon mon sens.

L'ainsné

A le vous dire me consens : Je regarde que nous deux sommes Dès ores mais assez grans hommes Pour avoir dominacion,

Sanz plus estre en subjeccion
Ne de femme, ne d'omme né;
Puis que je sui roy couronné,
Je vueil, qui que doie desplaire,
Ma voulenté toute a plain faire;
Trop m'est dure chose et amére

Trop m'est dure chose et amére
User plus du conseil la mére
Qui vous et moy, frére, a porté:

180 d

Trop l'ai souffert et deporté; Hors vueil estre du conseil d'elle : Et se voulez de ma cordelle 1100 Estre, biau frére, et la laissier, Je vous promet a essaussier Et a faire si puissant homme, Que, hors moy, de ci jusqu'a Romme N'ara seigneur qui vous ressemble, 1105 Et si serons touz jours ensemble: Vous me garderez et je vous. Or vous avisez, frére doulx,

Oue m'en direz.

DEUXIESME FIL

Mon chier frére, ou vous me ferez 1110 Tel com vous m'estes promettant, Vostre voulenté feray tant Et si bien conme je pourray. Nostre mére du tout lairay, N'a son hostel, a brief mot court, 1115 N'iray, mais a la vostre court Touz jours m'arez.

L'AINSNÉ

Ainsi le me fiancerez. Biau frére : je vous convenant Que ce que vous ay convenant Je vous tendray.

DEUXIESME FIL

Et je, chier frére, aussi feray, N'en doubtez point.

L'AINSNÉ

Or somes d'accort en ce point. Je vous diray que nous ferons: Vous et moy, frére, l'attendrons, Et si tost conme elle venra Chascun d'elle congié prenra, Et a tant nous departirons,

1120

Ne plus a li n'obeirons
Con fait avons.

DEUXIESME FIL

Or soit, puis que nous nous devons Hors d'elle mettre.

#### BAUTHEUCH

181 a

Je ne vueil plus ci endroit estre. Ambroise, mes heures prenez, Et après moy vous en venez:

Il en est temps.

LA DAMOISELLE

Ma chiére dame, sanz contens Vueil faire tout vostre voloir :

1140 Je n'en puis fors que miex valoir, Si com me semble.

BAUTHEUCH

Je voy la mes deux filz ensemble Qui m'atendent, si com je pens. Mes enfans, Dieu vous croisse en sens

1145 Et en valeur.

#### L'AINSNÉ

Dame, ne tieng point que m'onneur Soit que vous plus me gouvernez, Puis que je suis roy couronnez; Je renonce a vostre conseil,

- De ma puissance en touz endroiz,
  Ainsi qu'il me plaira, c'est droiz.
  Ne mon frére n'arez vous mie:
  Avec moy sera, belle amie,
- Je le feray, se je ne fail,
  Si riche homme et si grant seigneur
  C'on le tenra pour le greigneur
  De mes barons.

1165

1170

1175

1180

1185

1190

#### DEUXIESME FIL

Sanz plus dire, ci vous lairons Du tout, dame, soit droit ou tort. Frére, je suis de vostre accort :

Partons de ci.

#### L'AINSNÉ

Alons: notre diner aussi En cest hostel la est tout prest;

G'y vueil demourer, car mien est Et m'appartient.

BAUTHEUCH

181 b E! doulce mére Dieu, dont vient A mes enfans ceste pensée,

Que d'eulx deux sui du tout laissée,

Et estrangée tellement

Qu'il n'ont mais cure nullement

De moy veoir ne compaignier, Ainçois pour moy plus engaignier

Font de mon vueil tout le contraire?

Loing de moy se sont alez traire Que veoir ne les puisse a l'ueil.

Je scé bien que ce fait orgueil

Qui leur a les cuers seurmonté. Ha! sire Dieu, par ta bonté,

Ne les laisse pas perdre ainsi,

Mais aies d'eulx, sire, merci, Et ta grace en eulz si embates,

Que leur orgueil du tout abates Et qu'il se congnoissent de fait

Et repentent de leur meffait.

Et pour leur bon pére ensement, Vray Dieu, te depri j'umblement

Que si par tes sentiers le maines Qu'en son regne brief le ramaines

A joie, sain et sauf du corps;

Car je puis bien dire puis lors

181 c

Que s'en ala ne fu journée Que pour li ma face arousée 1195 N'aie de lermes et de plours. Je voy tout me vient a rebours : Qu'en puis je mais?

LE ROY

Lievin, pense d'errer hui mais; Je vueil que devant nous t'en voises,

Et que de joie tu envoises

Ma loyal compaigne Bautheuch,

Qui de mon long sejour se deult;

Et li fais savoir que je vien,

Et enseignes li portes, tien

Mon annel que li bailleras, Et a touz aussi le diras Qui te demanderont de moy.

Or vas, nous irons après toy
Tout bellement.

LIEVIN

Sire, je feray bonnement
Ce qu'a moy conmander vous plait.
A Dieu, sanz plus faire de plait,
Touz vous conmans.

DEUXIESME FIL

Treschier frére, je vous demans
S'esbatre un po nous en irons
En la ville; nous n'en serons
Mais que plus aise.

L'ainsné

Je le vueil bien, mais qu'il vous plaise, Biau frère : alons.

1225

181 d

#### LIEVIN

Loez soit Diex, quant des talons
Ai tant marchié que Paris voy.
Quoy que j'aie petit convoy,
Ne m'en chaut; de ma dame chiére
Tien que j'aray ja bonne chiére,
Pour les nouvelles que li porte;
De son hostel voy ja la porte
Ouverte, bouter me vois ens.
Diex y soit! ça, qui est ceens?
Ma redoubtée dame et chiére,
Diex vous gart! faites bonne chiére
Et haulte, dame.

#### BAUTHEUCH

Lievin, conment te va, par t'ame?
Bien puisses tu venir, amis!
Tu n'as pas a venir trop mis.
Conment t'es tu depuis prouvé?
As tu depuis que bien trouvé,
Se Diex te voie?

#### LIEVIN

Nanil, dame; sachiez en voie
De retour est et en l'adresce
Le roy; quanqu'il peut se radresce;
Repassé a ja touz les pors;
Enseignes de lui vous appors:
Vezci son annel, dy je voir?
Tenez; je vous fas assavoir
Que du corps est sain et allégre,
Mais du visage est un po mégre
Et tout hallé.

#### BAUTHEUCH

Ne m'en merveil pas d'estre alé, Amis, si loing.

1230

1235

1240

#### LIEVIN

1250 Ma chiére dame, n'ay besoing
Que me tenez plus maintenant.
Mestier m'est, je vous convenant,
Non de boire ne de mengier,
Mais des draps qu'ay vestuz changier;

1255 Si que par congié m'en iray, Assez tost a vous revenray En autre estat.

BAUTHEUCH

Amis, je n'i mez nul debat : Alez et revenez ja cy;

1260 A parler ay a vous aussi

Plus a secré.

LIEVIN

Ma chiére dame, a vostre gré Feray, mais que revenuz soie; Par cy, pour la plus courte voie,

1265 M'en iray droit.

L'AINSNÉ FILZ

Un pelerin voy la endroit Venant d'oultre mer, ce me semble: Biau frére, alons nous deux ensemble Savoir s'il vient de nostre mére, Ne s'il scet riens de nostre pére,

Qui dela est.

DEUXIESME FILZ
Frére, a vostre vouloir sui prest;
Alons bien tost.

L'AINSNÉ

Arreste, arreste un petiot,
Pelerin, atens, pelerin;
Egar! et dont viens tu, Lievin,

En cest habit?

LIEVIN

182 a

De souffrir et paine et labit,

Chaut, froid, mol, du doulx et amer. Du saint sepulcre d'oultre mer 1280 Vien tout en l'eure. L'AINSNÉ Dy me voir, se Dieu te sequeure, Nostre pére as tu point veu? Ne m'en soit pas le voir teu, Foy que Dieu doiz. 1285 LIEVIN Vostre pére, ains qu'il soit deux mois Ou trois au plus, resera ci, Qui vous salue et prie ainsi Que soiez, conme bons enfans, A la royne obeissans 1290 En faiz et diz. DEUXIESME FIL Nous ouons bien ce que tu diz; Je ne scé se le diz a certes Ou pour auoir plus grans dessertes De nostre mére. 1295 LIEVIN Nanil, mes seigneurs, par saint Pére, D'elle ne d'autre ce ne quoy N'en atens; je ne scé pour quoy Le vous diroie. L'AINSNÉ Pour fol et nice te tenroie, 1300 Se le disoies autrement. Et ou vas tu si asprement, Par amour fine? LIEVIN Oster m'en voys ceste esclavine,

Chier sires, mie ne vous lobe,

Et despoillier toute ma robe Et autre prendre.

| Ľ | INS | NÉ |
|---|-----|----|
|---|-----|----|

De ce ne faiz mie a reprendre, Et pour cause, mon amy doulx.

1310 Va t'en, va. Ça, que ferons nous, 182 b
Biau frére? Je m'en vueil aler.
Sur ce qu'avons oy parler
Cest homme, il nous convient briément
Conseillier l'un l'autre conment

Nous le ferons

DEUXIESME FIL
Sire, quant a l'ostel serons,
Ensemble en pourrons parler lors
Miex a secré que ci dehors.

Pensons d'aler.

# L'ainsné

- Or pouons bien yci parler,
  Frére, secréement: ne sommes
  Qu'entre vous et moy sanz plus d'ommes.
  Or regardons que nous ferons:
  S'encontre nostre pére yrons
- 1325 Et se demanderons merci,
  Ou se nous demourrons ainsi
  En nostre estat et nostre arroy,
  Et qu'il ne regne plus con roy.
  A l'un de ces deux nous fault tendre:
- 1330 Lequel nous vauldra il miex prendre

#### A vostre avis?

DEUXIESME FIL
Chier frére, g'y fas tel devis:
Se li alons merci requerre,
De son royaume et de la terre
Que nous tenons joir voulra,

1335 Que nous tenons joir voulra,
Et toute la nous ostera;
Ainsi vostre estat perderez,
Que conme roy plus ne serez,
Mais conme enfant subjet a pére

182 c

| Qui quant il meffait le compére,     | 1340 |
|--------------------------------------|------|
| Et j'aussi n'en aray pas mains;      |      |
| Si vault trop miex qn'en noz deux ma | ains |
| Soit ainsi conme il a esté,          |      |
| Que ce que nous soions gasté         |      |
| Ne mis au nient.                     | 1345 |
| L'ainsné                             |      |
| Je m'i accors; mais il convient      |      |
| Que veions conment soustenir         |      |
| Ainsi nous pourrons et tenir         |      |
| Sanz contredit.                      |      |
| DEUXIESME FILZ                       |      |
| Il est voir, c'est sagement dit :    | 1350 |
| A ceci fault avoir regart;           |      |
| Or y pensez, se Dieu vous gart;      |      |
| Je si feray.                         |      |
| L'ainsné                             |      |
| Voulentiers. Ho!je vous diray,       |      |
| Frére, ma pensée et m'entente;       | 1355 |
| Faire vueil garnir sanz attente      |      |
| De gens d'armes toutes les villes,   |      |
| Les chastiaux, les pors et les illes |      |
| Par ou il li faulroit passer,        |      |
| S'en ce regne vouloit entrer,        | 1360 |
| Afin qu'entrée, ne passage           |      |
| Ne truit par terre ne par nage,      |      |
| Par quoy se mette en ce royaume.     |      |
| Je meismes, ou chief le heaume       |      |
| Fer vestu, l'espée ou poing destre,  | 1365 |
| Li pense bien a l'encontre estre,    |      |
| Pour li l'entrée contredire.         |      |
| Je croiz que si ferez vous, sire;    |      |
| Ne ferez pas?                        |      |
| DEUXIESME FIL                        |      |
| Chier frére, dès ysnel le pas        | 1370 |
| Que vous vous metterez a voie,       | •    |

182 d

Je vous suivray, se Dieu me voie, N'en doubtez goute.

L'AINSNÉ

Faisons le bien: prenons la route
1375 Dès maintenant de cheminer;
Alons garnir et ordener
Noz villes et chastiaux de gent.
Se nous n'en sommes diligent
Ains qu'il viengne rien ne ferons,
1380 Mais descharrons et fauderons

1380 Mais descharrons et fauderons A nostre entente.

DEUXIESME FIL

Alons men donques, sanz attente, Monter la hors sur noz chevaulx; Nous en serons par mons et vaulx

1385 Mains traveilliez.

LIEVIN

Puis que je me suis despoilliez

De touz mes sales garnemens, Et qu'ay pris plus nez vestemens, A la royne vueil aler Et d'une chose a li parler Que je scé puis un mois entier; Dire li vueil et acointier Ce que j'en scé. Ma chiére dame,

Diex vous doint paradis a l'ame 1395 Et longue vie.

BAUTHEUCH
Lievin, et il te gart d'envie,
D'ire, d'orgueil et de despit.
S'a dire m'as riens, sans respit
Dis le m', amis.

LIEVIN

1400 Pour ç'a ci venir me sui mis. Je vous ay ja, dame, endité

Que le roy vient pour verité, Et sachiez ci bien bref sera, Qui contraire ne li fera; Mais tant vous dy je, ce sachiez, 1405 Qu'en orgueil sont si afichiez Voz filz qu'il n'est chastiau nesun, Cité, ne ville de conmun, Par ou pensent que venir doie, Qu'il n'aient estouppé la voie, 1410 Tant y ont assemblé de gent D'armes; les uns ont par argent, Les autres par belles priéres Et par grans dons de choses chiéres; Et vous dy bien, ou qu'il le truissent, 1415 Li donront bataille ains qu'il puissent Souffrir qu'il entre en ce royaume. Maint bacinet et maint heaume Avec eulz ont.

183 a

BAUTHEUCH Ore, puis que ce fait il font 1420 Par orgueil et oultrecuidance, Je pri a Dieu que congnoissance Et repantance leur en doint, Telle que ce fait leur pardoint. Mes amis, je vous vueil prier 1425 Qu'il vouz plaise, sanz detrier, Aler ou mon seigneur sera: Lievin avecques vous ira, Qui vous menra hors des maux pas; Quant le verrez, n'obliez pas 1430 A li pour Dieu compter et dire Conment l'entrée contredire Li veulent ses filz de sa terre, Et conment pour li donner guerre Sont alez de li au devant: 1435 Et qu'il se gart d'or en avant

D'eulx par amour.

PREMIER CHEVALIER
Chiére dame, sanz nul demour
Feray voulentiers ce voyage,

Et ce qu'avez dit com message Bien li diray.

DEUXIESME CHEVALIER
Puis qu'avec li, ma dame, iray
S'aucune chose en oubli met,
Bien li saray, je vous promet,

1445 Ramentevoir.

BAUTHEUCH
Or en faites vostre devoir,
Mon ami chier.

PREMIER CHEVALIER
Ma dame, a Dieu sanz plus preschier!
Venez vous ent, venez, Lievin,
Et nous dites par quel chemin

De ci irons.

Lievin

Mes seigneurs, ce chemin tenrons Touz jours a destre.

#### L'AINSNÉ

Biaux seigneurs, nous nous venons mettre 183b
En vostre compaignie, pour ce
Qu'avant que guerre vous soit sourse,
Vous soiez de nous confortez,
Et si ne vous desconfortez,
Que s'il avient qu'aions bataille
Nous y serons premiers, sanz faille,
En bon arroy.

PREMIER SODOIER
Vive, vive, vive tel roy,
Qui si bel en son fait se porte
Que soy meismes point ne deporte

| X | X | X | 1 | v |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

#### SAINTE BAUTHEUCH

129

1465

1470

Qu'il ne vueille des premiers estre En bataille, s'il s'i fault mettre! C'est grant bien d'omme. DEUXIESME SODOIER

Aussi, par saint Perre de Romme, Sa besongne miex en ira,

N'en doubtez, quant on le verra

Present au fait.

#### LIEVIN

Or saches que tant avons fait Que monstrer vous puis, seigneurs douz, Le roy qui vient encontre nous:

A li bonne erre!

1475

PREMIER CHEVALIER Celui Dieu qui fist ciel et terre, Sire, vous ait en bon jour mis, Et dessus touz voz ennemis Vous doint victoire.

#### LE ROY

Mes chiers amis, le roy de gloire Vous ait mis en bonne sepmaine. Dites moy qui ci vous amaine Sanz attendue.

DEUXIESME CHEVALIER Nous venons vostre bien venue Querre, n'en soiez mal paiez, Et qu'a ces deux ci la paiez

1485

1490

148c

Et a moy tiers.

LE ROY

183 c

Je la paieray voulentiers, Seigneurs, par la vierge benigne. Dites moy que fait la royne

Et ses deux filz.

PREMIER CHEVALIER Sire, soiez certainz et fiz,

T. IV

|      | Quant est d'elle, elle a mal parti;<br>Ses filz de touz poins departi |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | Se sont d'elle et de son conseil.                                     |
| 1495 | Oultre, sire, par leur orgueil                                        |
|      | Ont tant assemblé de gens d'armes                                     |
|      |                                                                       |
|      | A fer vestuz et a guisarmes,                                          |
|      | Que chascun en est esbahiz;                                           |
| 1500 | Et ont tout pourpris le pais                                          |
|      | Qu'ilz scevent et peuent tenir                                        |
|      | Ou vous doiez plus tost venir;                                        |
|      | Et y ont bons chastiaux fermez,                                       |
|      | Afin, soiez ent affermez,                                             |
| 1505 | Que ne puissez avoir puissance                                        |
|      | D'entrer ou royaume de France,                                        |
|      | C'est leur entente.                                                   |
|      | Le roy                                                                |
|      | Vous touz, je vous pri sanz attente                                   |
|      | Que sur ces choses me vueilliez                                       |
| 1510 | Aviser, et me conseilliez                                             |
|      | Que j'en feray.                                                       |
|      | PREMIER BARON                                                         |
|      | Mon chier seigneur, je vous diray:                                    |
|      | Quant guerre est entre enfans et pére,                                |
|      | C'est trop dure chose et amére,                                       |
| 1515 | Et les enfans trop griefment péchent                                  |
|      | Qui le droit de leur pére empeschent;                                 |
|      | Je le di pour ces enfans ci                                           |
|      | Qui contre vous s'efforcent ci,                                       |
|      | De chevauchier a longue regne,                                        |
| 1520 | Qui tolir vous veulent le regne                                       |
|      | De France, qui vostre est de droit.                                   |
|      | Après je regars ci endroit                                            |
|      | Que tant par dons conme par force                                     |
|      | Chascun d'eulx ensuivre s'efforce,                                    |
| 1525 | Et tant ont ja acquis d'amis                                          |
|      | Qu'en leur pouoir est ja soubzmis                                     |
|      |                                                                       |

183 d

Le royaume, dont me merveil;
Si que, sire, dire vous vueil:
En la main Dieu tout vostre affaire
Mettez, qui le sara miex faire
Que nul homme humain tant soit hault;
C'est cil qui nulles foiz ne fault
A ceulx qui ont leur esperance
Du tout en li et leur fiance;

Ainsi le tien. 1535

DEUXIESME BARON

Mon chier seigneur, il dit tresbien;
Et oultre, pour ce qu'il n'appére
Que vous les vueilliez conme pére
Par orgueil vaincre et surmonter,
S'il vous plaist, leur iray conter
Et deprier que plus n'attendent
Que de leur meffait ne s'amendent,
Ains que la guerre plus approuche,
Et aussi pour le grant reprouche
Qu'a touz jours en pourront avoir
Leur saray bien ramentevoir,
N'en doubtez, sire.

LE ROY

S'il vous plaist a leur aler dire, Sire, bon gré vous en saray, Et une autre foiz je feray 1550

Pour vous autant.

DEUXIESME BARON
Chier sire, g'y vois pié batant,
Bien leur diray, se je ne fail.
Emploié tien bien mon travail,
Se mes seigneurs puis en paiz mettre. 1555

Les deux filz du roy voy la estre: Je me vois devant eulx offrir. Dieu qui pour paix voult mort souffrir,

|      | Mes seigneurs, sa paix vous octroit. |       |
|------|--------------------------------------|-------|
| 1560 | Com messagés vien ci endroit         |       |
|      | Parler a vous.                       |       |
|      | L'ainsné filz                        |       |
|      | Voulentiers orrons, amis doulx,      |       |
|      | Que voulez dire.                     |       |
|      | Deuxiesme baron                      |       |
|      | Vostre pére vous requiert, sire,     | 184 0 |
| 1565 | Doulcement que pour la pitié,        |       |
|      | Pour l'onneur et pour l'amistié      |       |
|      | Qu'enfes doit a pére porter,         |       |
|      | Que vous vous vueilliez deporter     |       |
|      | De la foleur qu'emprise avez,        |       |
| 1570 | Et conme roy le recevez,             |       |
| •    | Et vous repentez du meffait          |       |
|      | Que vous avez contre li fait;        |       |
|      | Et il ara de vous merci,             |       |
|      | Voire, car il vous mande ainsi.      |       |
| 1575 | De mesprendre n'est pas merveille,   |       |
| ·    | Puis que repentir on s'en veille,    |       |
|      | Mais merveille est quant on mesprent |       |
|      | Et on ne s'amende et repent;         |       |
|      | Et pour ç'aussi, ce mot y mez,       |       |
| 158o | Que reprouche n'aiez jamais          |       |
|      | De ce pechié.                        |       |
|      | L'ainsné                             |       |
|      | Sire, avez vous assez preschié?      |       |
|      | Je vous di, pour le premier point,   |       |
|      | Que de pére n'avons nous point;      |       |
| 1585 | Ne vouloir n'ay point qui s'aherde   |       |
|      | A ce que la coronne perde            |       |
|      | Pour homme nul qui s'en efforce,     |       |
|      | Se par armes et par grant force      |       |
|      | Ne m'est tolue.                      |       |
|      | DEUXIESME BARON                      |       |
| 1590 | Sire, de vous me soit rendue         |       |

184 b

Responce. Quelle la diray,
Quant au roy mon seigneur venray
Clodoveus?

DEUXIESME FIL
Se maishuit es ici veuz,
Tu aras de ton corps hontage;
Et se tu ne fusses message,
La teste en l'eure te coppasse
Ici endroit en ceste place.

Va t'en de ci.

DEUXIESME BARON
Chier sire, la vostre merci! 1600
Je m'en vois donc sanz plus ci estre.
Biau sire Diex, pére celestre,
En grant peril me sui bien mis
Quant je m'ay en telx ennemis
Osé embatre. 1605

LE ROY
Seigneurs, alons men sanz debatre
Contre mon ami que la voy
Venir: si sarons se pour moy
Rien fait ara.

Troisiesme Baron

Alons: au moins il nous dira 1610

Conment il s'est entre eulx prouvé,

Et ce qu'il a en eulz trouvé

Et leur convine.

LE ROY

Celle qui des cieulx est roine,

Mon ami, vous doint hui bon jour.

Pour Dieu, dites moy sanz sejour:

Pourray j'en mon royaume entrer

Paisiblement, sans contrester,

Ou s'a mes filz aray meslée?

Je vous pri ne m'en soit celée

184 c

La verité.

DEUXIESME BARON Chier sires, par la trinité, Onques mais, dire le vous vueil, Ne trouvai gens ou tant d'orgueil

Eust desmesuréement;
Et si ne croy pas nullement
Qu'entre eulx et vous paix se puist faire,
Tant sont gens d'orgueilleux affaire;
A bien po qu'il ne m'ont du corps

Fait honnir; et si vous recors
Qu'ilz ont si grant ost assemblé
Que pour voir ne m'a pas semblé
Ne ne me semble pas encore
Que pour aide qu'aiez ore

Vous puissiez a eulx contrester,
Quant ce venra au fort traicter,
Que sur vous ne chiée la perte,
Se Dieu n'i fait miracle apperte;
Ja n'en doubtez.

LE ROY

1640 Biaux seigneurs, un po m'escoutez:
Je voy bien que nostre secours,
Nostre aide et nostre recours
N'est fors qu'en la main Dieu, c'est voir,
Qui est, ce devez vous savoir,

Fontaine de toute droiture,
Et tout puissant de sa nature.
Or est il en telle manière:
Nostre querelle est droiturière,
Mettons la du tout en sa main,

Et seur me tien et certain,
Puis qu'il est tout puissant et fort
Et qu'a nul ne fist onques tort,
Qu'il nous en donrra nostre droit,
Si qu'alons les tresci endroit,

|       | Seurement tost assaillir,                                       | 1655 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
|       | Et vous verrez que, sanz faillir,<br>Diex tellement les abatra, |      |
|       | Qui avec nous se combatra,                                      |      |
|       | Que de touz poins vaincuz seront                                |      |
|       | Et fussent plus gent qu'il ne sont;                             | 1660 |
|       | Ce n'est pas doubte.                                            | 1000 |
|       | Quatriesme baron                                                |      |
|       | Sire, vostre voulenté toute                                     |      |
|       | ,                                                               |      |
|       | Ferons, nous en sommes d'accort;                                |      |
|       | Sachiez pour vie ne pour mort Ne vous lairons.                  | 1665 |
|       |                                                                 | 1003 |
|       | LE ROY                                                          |      |
|       | Sa, tandis qu'armer nous irons,                                 |      |
|       | Lievin, a Bautheuch t'en iras                                   |      |
|       | La royne, et si li diras                                        |      |
|       | Que faire me vueille secours                                    |      |
|       | De quanqu'elle pourra le cours,                                 | 1670 |
|       | Et qu'a li je me reconmans                                      |      |
|       | Tant come je puis, et li mans                                   |      |
| 184 d | Qu'a Dieu de cuer prie et recorde                               |      |
|       | Que, par sa grant misericorde,                                  |      |
|       | Entre les enfans et moy pére                                    | 1675 |
|       | Juge tellement qu'il appére                                     |      |
|       | La querelle estre si partie                                     |      |
|       | Que de l'une et l'autre partie                                  |      |
|       | Soit le prouffit.                                               |      |
|       | Lievin                                                          |      |
|       | Sire, par celui qui me fit,                                     | 1680 |
|       | Sachiez d'errer ne fineray                                      |      |
|       | Jusqu'a tant qu'a elle seray.                                   |      |
|       | Je m'en vois tout droit ce sentier :                            |      |
|       | Il m'est trop bien d'errer mestier.                             |      |
|       | Or ay je tant fait, la Dieu grace,                              | 1685 |
|       | Que la royne voy en face;                                       |      |

1700

Saluer la vois de plain sault. Ma chiére dame, Dieu vou sault Et vous doint joie.

BAUTHEUCH

Lievin, amis, pour Dieu que j'oie Que fait mon chier seigneur le roy : Ara il de paiz nul arroy

Vers ses enfants?

LIEVIN

Nanil, dont il a grant offens; Il sont de voulenté trop fiére. Si vous mande en ceste manière Que de tout ce que vous pourrez Avoir de gens le secourez,

Et sur tout especialment Que Dieu priez devotement Que, par sa bonté pure et fine,

Tellement leur querelle affine Et attrempe conme vray juge, Que chascune partie y juge

1705 Prouffit avoir.

BAUTHEUCH

Amis, j'en feray mon devoir En l'eure; plus ne m'en parlez. Genais, mon chier ami, alez A touz mes amis sanz detri,

Et leur dites que je leur pri, Sur quanqu'il ont a moy d'amour, Qu'a mon seigneur sanz nul demour

Voisent aidier.

GENAIS

Chiére dame, par saint Didier,

Tresvoulentiers.

BAUTHEUCH

Or tost donques; endemantiers Je m'en vois en mon oratoire. 185 a

1715

185 b

1735

| Mére Dieu, royne de gloire,<br>Qui les desvoiez ravoiez,                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Le roy mon seigneur avoiez                                                                                                                | 1720 |
| Contre ses enfans, tellement                                                                                                              |      |
| Qu'il ne le puissent nullement                                                                                                            |      |
| Grever ny en biens, ny en corps.                                                                                                          |      |
| Et vous, doulx Diex misericors,                                                                                                           |      |
| Aux enfans donnez congnoissance                                                                                                           | 1725 |
| De leur meffait et repentance,                                                                                                            |      |
| Si qu'il ne perdent pas les ames,                                                                                                         |      |
| Mais qu'ilz desservent estre dames                                                                                                        |      |
| Et roynes en paradis,                                                                                                                     |      |
| Bailliez ça mes heures; tandis                                                                                                            | 1730 |
| Qu'a loisir sui ci, les diray;                                                                                                            |      |
| De ci endroit ne partiray                                                                                                                 |      |
| Mie si tost.                                                                                                                              |      |
| La damoiselle                                                                                                                             |      |
| Je les vous bailleray tantost,                                                                                                            |      |
| Et roynes en paradis, Bailliez ça mes heures; tandis Qu'a loisir sui ci, les diray; De ci endroit ne partiray Mie si tost.  LA DAMOISELLE | 1730 |

## DIEU

Dame: tenez.

Avecques moy, mére, venez,
Jehan, et vous anges, or sus;
Je vueil aler jusques la jus.
Sus, puis qu'estes a voie mis.
Or avant: chantez, mes amis,
En alant la.

## GABRIEL

Nous ferons ce qui vous plaira. Or sus, disons sanz attente:

#### RONDEL

Vraiz Diex, moult est excellente Vostre bonté souveraine 1745 Et de grant charité plaine; Car vostre grace presente

|      | A toute personne humaine;        |
|------|----------------------------------|
|      | Vraix Diex, moult est excellente |
| 1750 | Vostre bonté souveraine,         |
| •    | Puis qu'elle a cuer et entente,  |
|      | Et qu'a ce desir l'amaine        |
|      | Que de vous servir se paine,     |
|      | Vraix Diex, moult est excellente |
| 1755 | Vostre bonté souveraine;         |
| ,    | Et de grant charité plaine.      |
|      | Dien                             |

Bautheuch, soies toute certaine Que ta priére ay receu En gré, pour ce que j'ay veu

Que des ames le sauvement 1760 Requiers, non pas le dampnement. Ton desir te sera ampli Assez briefment et acompli: Tant te di ceulx qui ont meffait

Fault qu'ilz soient pugniz de fait 1765 En ce siécle ou en l'autre, lors Qu'en terre porriront les corps, Ce n'est pas doubte.

NOSTRE DAME

Pour ce que t'esperance toute As mis en mon filz et en moy 1770 Venons nous ci, Bautheuch, pour toy Reconforter.

DIEU

Mére, et vous touz, sanz deporter Ralons nous ent.

MICHIEL

Vraix Diex, vostre conmandement 1775 De cuer ferons.

GABRIEL

Voire, Michiel, et pardirons Nostre rondel a voiz gente.

#### RONDEL

185 d

Puis qu'elle a cuer et entente, Et qu'a ce desir la maine 1780 Que de vous servir se paine; Vraix Diex, moult est excellente Vostre bonté souveraine Et de grant charité plaine.

### BAUTHEUCH

Mére Dieu, de pitié fontaine, Tant com je puis je vous mercy De ce que m'estes venu cy Donner confort; c'est bien raison. Damoiselle, huimais en maison Nous en ralons.

LA DAMOISELLE

Soit, dame, que grant piéce avons Ici esté.

L'ESPIE AU FILZ Mes seigneurs, a la verité, Clodoveus tant conme il peut De venir contre vous s'esmeut Pour faire guerre.

L'AINSNÉ Avant, seigneurs, avant bonne erre! N'attendons pas qu'il viengne ci : Alons men contre eulx, car aussi En avons nous grant avantage: 1800 Il sont gens debrisez et d'aage, Et nous touz frès et jonnes hommes, Et plus de cinq contre deux sommes; Si ne les devons point doubter. Alons les du tout debouter 1805

Et mettre a fin.

1785

1790

LE ROY

Seigneurs, je vous pri de cuer fin, Assaillons tost noz ennemis, Puis qu'il se sont en place mis

1810

qu'il se sont en place mis Pour nous combatre. Deuxiesme sodoier

Vieillars, de vous ici embatre
Faites que folz et oultrageux:
Trop plus fors et plus courageux
Sommes que vous.

LE ROY

185 d

Voire, si vous mettrons nous touz Bientost a merci, n'en doubtez. Mes amis, en eulx vous boutez,

Ferez et d'estoc et de taille; Certes vous y morrez, merdaille,

Touz a ce jour.

1820

LE TROISIESME SODOIER
Ne puis ci plus faire sejour,
Se je ne vueil perdre la vie.
De moy sauver ay grant envie:

Je m'en fuiray.

1825

QUATRIESME SODOIER
Marie! plus ne demourray
En cest estour.

CINQUIESME SODOIER

Prenons touz de fouir le tour : C'est le meilleur.

PREMIER BARON

Rendez vous, rendez, s'a douleur Ne voulez morir et a honte;

D'occire vous ne feray conte

Tout maintenant. L'ainsné

Je me rens, soiez coy tenant : Vezci m'espée.

## DEUXIESME BARON

Et vous, sire, en ceste meslée

1835

## Voulez morir?

DEUXIESME FILZ

Nanil, sire, mais vueil tenir La voie que mon frére tient. Pour ma vie, puis qu'a ce vient

# Je me rens pris.

PREMIER BARON Sire, pour nostre honneur et pris Garder, plus ci ne nous tenons, Mais au roy touz deux les menons

Qui la se siet.

1840

#### DEUXIESME BARON

186 a

Par foy, sire, il me plaist et siet Et me semble que dites bien : Prenez le vostre et je le mien;

1845

## Si en alons.

PREMIER BARON

Il faut que nous leur avalons, Mais ostons les bacins des chiefs : Ilz en seront mains empeschiez Et miex veuz en plaine face. C'est fait; or sus, sanz plus d'espace, D'aler au roy ne nous tenons.

r 850

1855 Sire, voz filz vous amenons

Com prisonniers.

#### LE ROY

Certes pour joiaux ou deniers, Seigneurs, que vous me donnissiez, Mon cuer tant lié ne feissiez Conme de ce que les voy pris. Avant! pour ce qu'il ont mespris, Liez les ci et acouplez, Qu'estre ne puissent descouplez

1860

En nulle fin.

QUATRIESME BARON

Vostre voulenté de cuer fin, Sire, ferons.

PREMIER BARON

C'est fait; maishui ne doubterons Qu'a deffence se puissent mettre Ne que l'un sanz l'autre puisse estre;

1870 Sire, esgardez.

LE ROY

Mes amis, ci plus ne tardez; Alez tantost a la royne Dire et conter nostre convine, Et qu'en son cuer joie demaine,

1875 Que ses filz prisonniers amaine Liez bien fort.

Premier chevalier
Sire, nous ferons sanz deport
Vostre voloir, c'est de raison.
Alons men sanz arrestoison

1880 Devers ma dame.

186 b

DEUXIESME CHEVALIER

Alons; grant joie ara, par m'ame,
Quant ces nouvelles li dirons.

Diex! com ja bien venuz serons
En sa maison!

PREMIER CHEVALIER

1885 N'y a il pas bien achoison? Si a, voir; nul n'en doit doubter.

Dame, vueillez nous escouter:
Le roy par nous deux vous salue,
Si vous mande par sa venue
Vostre cuer soit de joie espris;
Il amaine ses deux filz pris,
Bien fort liez.

## BAUTHRUCH

De ces nouvelles est si liez-Mon cuer que de joie s'envoise; Ne me tenroit nul que ne voise Encontre lui tout maintenant. Arrester (je le voy venant)

1895

Yci me fault.

## LE ROY

De joie et de pitié me fault Le cuer, Bautheuch, pour vostre amour. 1900 Icy est un po sanz parler.

Sus, sus, baisiez me sanz demour. Vous soiez la tresbien trouvée! Conment vous estes vous prouvée

Ca en arriére?

## BAUTHEUCH

Ceci mettons tout en derriére; 1905 Mais conment vous est, mon seigneur? Onques mais n'oy joie greigneur Que j'ay de ce que sain vous voy. Seigneurs, bien viengne ce conroy. Or tost, ci plus ne demourrons: 1910 En nostre hostel nous en irons Sans plus ci estre.

#### LE ROY

Dame, alons, que par saint Sevestre J'ay grant desir que je m'y voie. Pour monstrer aus autres la voye

1915

Devant iray.

#### BAUTHEUCH

Et je de près vous suiveray, Mon seigneur chier:

#### LE ROY

Seigneurs, sanz vous gaires preschier, Conseil vous requier de droiture. 1920

186 с

1925

Il est dit en sainte escripture :

« Filz des hommes, a droit jugiez, »
C'est a dire, les maux vengiez.
Je vous demande jugement
De ces deux ci, qui si griément
Ont meffait contre ma personne.
Conseilliez moy que raison donne
Qu'en doie faire.

DEUXIESME BARON

Sire, il fault bien sur mains d'affaire Avoir conseil.

1930 Avoir co

LE ROY
Alez a conseil, je le vueil,
Touz ensemble, je vous em pri,
Et me rapportez sanz detri
Ce qu'arez fait.

QUATRIESME BARON

Seigneurs, vezci un trop grant fait,
De dire que juges soions,
Ne que jugement asseons
Sur noz propres seigneurs: c'est chose
Qu'a faire conseillier je n'ose,

1940 Ne ne consens.

PREMIER BARON
A vostre dit, sire, m'assens:
Folz est et de senz trop ligier
Et presumptueux, qui jugier
Son seigneur ose.

TROISIESME BARON

1945 Il n'i a ci donc qu'une chose:
Soions trestouz de cest acort,
Et faire en alons le recort
Au roy ensemble.

PREMIER CHEVALIER 186 d
C'est le meilleur, ci com me semble;

## Alons a li.

1950

1955

1960

TROISIESME BARON
Sire, je vous di con celui
Qui le plus fol est de nous touz:
N'y a nul qui soit si estouz
Qu'il s'ose ne vueille entremettre
De jugement sur voz filz mettre,
Qui sont estraiz de sanc royal.
Qui le feroit, il feroit mal:
Ce sont noz seigneurs par droiture,
Et que subjet se desnature
Tant que jugement doie rendre
Contre son seigneur, ou emprendre
A ce faire, il ne li loit point,
Si que, sire, quant a ce point,
Nul n'en puet jugier bonnement

1965

# BAUTHEUCH Il convient les meffaiz pugnir,

A voir tenir.

Que ma dame et vous seulement,

Biaux seigneurs, ce dit saint Thiécle, En cestui ou en l'autre siécle : Et les paines de par dela 1970

Et les paines de par dela
Sont trop plus griefs que ceulx de ça.
Je vueil miex que mes enfans facent
Penitance, par quoy effacent
Leurs meffaiz en ce monde ci
Qu'en l'autre. Si vous dy ainsi,
Pour chastier les filz desroys
A venir, que plus telx des roys
Contre pére et mére ne facent,
Ne tel orgueil en eulx n'embracent,

1975

Je mesmes ceulz ci jugeray Ainsi conme je vous diray: Pour ce qu'il ont volu tenir

| 1 | 4 | 6 |
|---|---|---|
|   |   |   |

#### MIRACLE DE

XXXIV

Le regne a force, souvenir M'en doit bien, contre pére et mére, Et qu'il reniérent leur pére, 1985 Oians touz, je dy qu'a ce viengnent Qu'eritage jamais ne tiengnent; Après, pour ce qu'armez se sont

187 a

Contre leur pére, et fait li ont Guerre, et li mis en grans descors, 1990 La force et la vertu des corps Perdent tost sanz arrestoison, Et je juge que c'est raison Et m'en acquitte.

LE ROY

Vous n'en serez mie desdite, 1995 Dame, par Dieu qui fist la terre. Or sus, vous deux, alez me querre L'excecuteur de ma justice; Devant moy vueil qu'il les justice Si com dit est.

2000

2005

PREMIER SERGENT

A vostre voloir sommes prest, Chier sire, vous l'arez en l'eure.

Je scé trop bien ou il demeure: Alons par ci.

DEUXIESME SERGENT Se le savez, si fas j'aussi. Egar! je le voy la aler: Il le nous convient appeller. Jehan! Jehan!

L'EXECUTEUR

M'appellez vous, seigneurs? ouan M'ont par plusieurs foiz appellé 2010 Qui m'ont moqué et rigolé.

Que voulez vous?

187 b

# PREMIER SERGENT

Le roy si vous mande, ami doulx, Que veigniez a li sanz eslongne: Il fault que li faciez besongne Qu'il vous dira.

2015

L'EXECUTEUR

Je feray ce qui lui plaira Tost sanz delay.

DEUXIESME SERGENT

Tant quis l'avons qu'amené l'ay, Chier sire; vez le ci en place. Dites li que voulez qu'il face:

2020

Il sera fait.

LE ROY

A ces deux ci, pour leur meffait, Vueil que d'un fer chaut te deduises Si que touz les jarraiz leur cuises, Afin que la force des corps Perdent du tout, c'est mes accors; Et se ne t'i veulx assentir,

2025

Ci te feray sanz alentir

Coper le chief.

2030

L'executeur

Elas! c'est pitiez et meschief, Seigneurs, qu'estes ainsi perduz. Or n'aiez pas cuers esperduz, Mais vous vueilliez hardiz offrir A ce c'on vous fera souffrir

2035

En pacience.

LE ROY

Sanz faire plus longue loquence, Delivre toy.

L'EXECUTEUR

Sire, je vois querre de quoy. Je croy que tost sui revenuz.

Il convient que soient tenuz : Seigneurs, cestui ci embracez Vous deux, fort, et ne le laissez. Sa, ces jambes me fault estendre, Et les jambes derriére fendre. Tenez bien ce que vous tenez, Car assez tost con forcenez Le verrez estre. PREMIER SERGENT De ce ne vous doubtez, non, maistre: XXXIV

187 C

Faites touzjours.

2050 L'AINSNÉ

148

2045

2070

Haro! Diex, haro! a touz jours Sui perduz. Ha! mon treschier pére, Merci vous requier, pour saint Pére:

Faites moy grace.

L'EXECUTEUR

Desliez le sanz plus d'espace, 2055 Seigneurs, et le laissiez tout coy: Jamais n'ara force de quoy Il face de son corps biau fait. Avant: aussi come avez fait

L'autre, cestui vous fault tenir, 2060 Puis qu'a ce li convient venir;

Delivrez vous.

DEUXIESME SERGENT Or ça! ne tenra pas en nous: Faites besoingne.

L'executeur

Si vueil je faire sanz eslongne; 2065 Puis qu'au premier failli n'ay pas, Le second vueil ysnel le pas

Excecuter.

DEUXIESME FIL Las! las! dire puis sanz doubter Qu'a touz jours mais sui meshaignié.

187 d

Ha! frére, n'avons rien gaingnié D'avoir guerroié nostre pére; Chascun de nous deux le compére Trop chiérement.

L'AINSNÉ

C'est voir, biau frére, vraiement Chier l'achetons. 2075

LE ROY

Alons men, ileuc les laissons:
A la sole pas ne courront;
Je sui certain qu'il ne pourront
D'ilec mouvoir.

2080

DEUXIESME CHEVALIER

Je croy bien que vous dites voir,

Sire, sanz faille.

LE ROY

Tout avant euvre il fault que j'aille Esbatre un petit la derriére. Quant nous revenrons ci arriére,

2085

Nous dinerons.

DEUXIESME FIL

Frére, dès or mais que ferons,

Ne vous ne moy?

L'ainsné

Je ne sçay, frére, en bonne foy; Je ne voi point, au mien cuidier, Que ja mais nous puissions aidier,

2090

Et vraiement je me recors Ce qu'avons la vertu des corps Perdu, et sommes si servi

Que nous l'avons bien desservi; 2095

Si lo que nous nous amendons Envers Dieu, et li demandons De noz pechiez remission, Ne ne soit nostre entencion

Ne ne soit nostre entencion Fors de li telement servir

Que s'amour puissons desservir ; Je n'i voy miex.

DEUXIESME FIL

Ne moy; si come il est vrai Dieux Et des pecheurs vray recours,

Face il a noz ames secours!

Mon cuer li doing pour touz jours mais;

Or ne vueille que face mais

Riens qu'a son gré.

LE ROY

Seigneurs, il me fault de secré

2110 Aler parler a la royne;
Pensez que chascun tost chemine;

Alons par ci.

DEUXIESME FIL Frére, nostre pére vient ci;

Que li dirone?

L'AINSNÉ

Frére, nous li enclinerons Et chiefs et corps.

LE ROY

Vueilliez entendre a mes recors, Bautheuch, et y bien pourveoir; De noz enfans conment veoir

Pourrons dès or mais l'impotence,
Ou sont mis? et après je pense
Se hors de nous les envoions
Et que jamais ne les veons,
Conment pourrons après durer

188 a

Ne le souffrir ny endurer?

Dites le moy.

BAUTHEUCH Ha! mon treschier seigneur, bien voy

Quamour et pitié naturelle Vous fait dire parole telle.

2130 Benoit soit Diex qui rachaté

188 c

A son peuple, et par sa bonté A noz enfans d'orgueil desmis Et en telle humilité mis. Or vous confortez bonnement, Et si sachiez certainement 2135 Oue briefment Dieu nous monsterra, Et n'en doubtez, ce qu'il voulra Que d'eulx soit fait. LE ROY Sachiez que grant pitié m'ont fait Et font encore. 2140 BAUTHEUCH Ainsi les fault laissier encore Pour un petit. LE ROY Dame, j'ay trop grant apetit D'un po dormir. BAUTHEUCH Sire, venez vous ci jesir, 2145 Puis que vous voulez sommeillier; Je vous venray bien esveillier A heure et temps. LE ROY C'est bien dit, et je m'y atens Oue m'esveilliez. 2150 BAUTHEUCH Ambroise, avecques moy veilliez Venir, or tost, sanz demourer: Encore vueil j'aler orer Puis qu'ay espace. LA DAMOISELLE Dame, ne doubtez que ne face 2155 Vostre voulenté; preste sui;

Alez ou vous plaist, je vous sui Tost et bonne erre.

| R | TIT | ГНЕ | TT | CH |
|---|-----|-----|----|----|
|   |     |     |    |    |

Tresdoulx Diex, je vous vieng requerre
Grace, et d'humble cuer mercier,
Et vostre mére gracier,
Qui touz jours m'avez adressié
Et mes priéres exsaussié;
Pour c'encores, sire, vous pri
Que me demonstrez sanz detri
Que de noz enfans nous façons,

Que de noz enfans nous façons, S'avec nous estre les laissons, Ou se de nous les mettons hors. Pére doulx et misericors,

2170 Ce qui vous plait qui en soit fait Par aucun signe ou aucun fait Savoir me faites.

#### DIEU .

Michiel, a descendre t'affaittes, Et toy, Gabriel, jus de ci, Et vous, mére, et Jehan aussi: Touz descendons.

Nostre Dame
Jus sommes; or vous demandons
Que nous ferons.

### DIEU

A Bautheuch pour elle en irons
D'une chose faire enorter.
Chantez, vous trois, sanz deporter
En y alant.

#### GABRIEL

Pour joie estre renouvellant Disons ce rondel, bien me semble.

#### RONDEL

Par amer et servir ensemble L'umble vierge mére et son filz Ne peut homs estre desconfiz; Mais en soy si grans biens assemble, En la vertu du crucefiz, Par amer et servir ensemble 2190 L'umble vierge mére et son filz.

188 c

DIEU

Tu m'as demandé de tes filz, Bautheuch, conment en ouverras. Je te diray que tu feras : . Tu les pourverras d'un batel 2195 Qui soit pour eulx et bon et bel. Et puis les feras dedanz mettre Et un vallet avec eulz estre Sanz plus, qui les gouvernera. Et en ce batel mis ara 2200 Vivres pour leurs neccessitez. Quant ens seront ainsi boutez, N'aient gouvernail n'aviron, Mais faites bien tant environ Le batel que l'iaue le porte, 2205 Et Diex, qui les siens reconforte, D'eulx, si com bon lui semblera, A leur prouffit ordenera: N'en doubtez point.

N'en doubtez point.
Nostre Dame

Bautheuch, or retien bien ce point. 2210
Anges, plus yei ne ceons,
En paradis nous en alons:

Passez devant.

MICHIEL

Dame, voulentiers; or avant,
Gabriel, chantons touz ensemble: 2215
RONDEL

Qu'en esperit ange ressamble, De grace et de gloire confis, Et pour ç', umains, soiez touz fis

| ı | 54 |
|---|----|
|   |    |

2250

# MIRACLE DE

XXXIV

|      | Par amer et servir ensemble           |
|------|---------------------------------------|
| 2220 | L'umble vierge mére et son filz       |
|      | Ne peut homs estre desconfiz.         |
|      | Ваитнеисн                             |
|      | Ha! sire, qui onques ne fis           |
|      | Chose qui ne fust pour le miex,       |
|      | De cuer, de mains, de bouche et d'iex |
| 2225 | Te glorifi: c'est bien droiture,      |
| 2220 | Quant a ta povre creature             |
|      | As revellé, par ton plaisir,          |
|      | Ce que tant avoie en desir 188 d      |
|      | De savoir; sire, grans merciz!        |
| 2230 | Alons men, j'ay assez ci siz.         |
| 2230 | Yci vient et parle a ses filz.        |
|      | Enfans, conme de verité,              |
|      | Diex est a ceulx de grant bonté       |
|      | Qui de droit cuer sont envers li,     |
|      | Vous savez bien, n'y a celi,          |
| 2235 | Qu'entre les gens Diex sagement       |
| 2233 | Juge touzjours et droitement;         |
|      |                                       |
|      | Veez qu'il a amesuré                  |
|      | Le grant orgueil desmesuré            |
|      | Qu'aviez pris contre pére et mére;    |
| 2240 | Sachiez que ceste paine amére         |
|      | Qu'avez eu par jugement               |
|      | ll ne vous a pas seulement            |
|      | Donné par mal, com mal prouvez,       |
|      | Mais pour ce que soiez sauvez;        |
| 2245 | Si que ne vous desconfortez,          |
|      | Mais en celui vous confortez          |
|      | Qui pour sauver les pecheurs vint     |
|      | En ce monde, quant il devint          |
|      | Vray homme humain.                    |

DEUXIESME FIL
Ha! mére, estendez vostre main
Et a baisier la me donnez,

Et mon meffait me pardonnez Et a mon frére que vezci; Humblement vous crions merci, Plourans des yex. 2255 L'AINSNÉ Ha! loez soiez, sire Diex, Qui touz jours orgueil abaissiez, Et qui les humbles essaussiez, Qui des povres l'alegement Et des febles l'enforcement 2260 Et des creans l'amour certaine Estes, sire Diex, et fontaine De misericorde parfaitte. A toy loer mon cuer s'afaitte. Sire, en cest estat le teigniez, 2265 Quant par celle vous nous deigniez Conforter, qui, a droit garder. Ne nous deust vifz regarder. Certes en moy mesmes recors Que pour ce la vertu des corps 2270 Nous avez tolu, sire Diex, Que noz ames vous puissent miex Servir et plus parfaitement. Doulce mére, en Dieu seulement Avecques nous vous renvoisez; 2275 Car miex humbles et mesaisiez Nous vault aler en paradis, Que sains, orgueilleux, a touz diz, En enfer estre tourmentez; Si que, dame, ne lamentez 2280 Plus pour nous, non. DEUXIESME FIL Il dit bien, et pour le Dieu nom Nostre pére en telle manière Depriez qu'aucun lieu nous quiére Religieux ou soions mis, 2285

189 a

189 b

Loing de touz noz charnelz amis, Ou faire puissons penitance, Qu'a noz ames soit alejance De noz pechiez.

BAUTHEUCH

Mes enfans, plus ne m'en preschiez, 2290 Mais en Dieu vous reconfortez; Et l'un l'autre a bien enortez, Et soiez devoz sanz contens; Que sachiez vous sarez par temps

Ce dont moult devez estre lié, 2295 Oue Diex vous a appareillié. A vostre pére m'en iray, Vostre requeste li diray. A Dieu! et ne vous esmaiez.

Treschier sire, or vous appaiez 2300 De voz filz jadis pervertiz, Car Dieu les a si convertiz Qu'il ne veulent fors c'on leur livre Un lieu devot ou puissent vivre Leur temps religieusement, 2305

> Et Dieu servir devotement; Plus ne demandent.

> > LE ROY

Ce vient de Dieu qu'ainsi s'amendent, Dame, et de sa misericorde; Pour ç'a leur requeste m'acorde. Or, regardons lieu, sanz attendre,

Convenable ou il puissent rendre A Dieu ce que voué li ont; Puis que donnez a li se sont, Il l'esconvient.

2315

2310

BAUTHEUCH

A nous, sire, pas n'appartient D'enquerre quel part est ce lieu,

189 с

| Car j'espére qu'il est de Dieu     |      |
|------------------------------------|------|
| Tout ordené et pourveu,            |      |
| Puis qu'a ce les a esmeu.          | 2320 |
| Je vous diray que nous ferons:     |      |
| En Saine une nef prenderons        |      |
| Ou il seront touz deux mis ens;    |      |
| Et avec eulx ara dedanz            |      |
| Un vallet qui les servira.         | 2325 |
| Des robes pour eulx y ara,         |      |
| Et vitaille aussi a planté,        |      |
| Et quant tout arons la planté,     |      |
| Aviron ne perches n'aront,         |      |
| Mais aval l'iaue s'en yront        | 2330 |
| La ou Diex les vouldra mener;      |      |
| Quant les ara fait assener         |      |
| A tel lieu come il·li plaira,      |      |
| Le vallet le nous revenra          |      |
| Faire savoir.                      | 2335 |
| LE ROY                             |      |
| Sainte femme, je tien de voir      |      |
| De toy ne vient pas ce conseil,    |      |
| Mais de Dieu, et pour ce je vueil  |      |
| Qu'a ton plain pouoir en ordaines, |      |
| Et que les enfans tu demaines      | 2340 |
| Ainsi com bon te semblera;         | •    |
| Car je tien qu'a leur preu sera    |      |
| Ce qu'en feras.                    |      |
| Влитнеисн                          |      |
| Sire, je ne m'en faindray pas,     |      |
| Puis qu'ainsi est que le voulez.   | 2345 |
| Genais, tantost vous en alez       | •    |
| A Saine une nef pour moy prendre;  |      |
| Quant prise l'arez, sanz attendre  |      |
| Revenez ci.                        |      |
| GENAIS                             |      |
| Dame, je feray sanz nul si         | 2350 |
|                                    |      |

Vostre conmant; g'i vois tout droit.

Sire, ceste nef ci endroit Est elle vostre?

LE MARINIER

Pour quoy, sire (oil, elle est nostre),

2355

Le demandez?

GENAIS

Afin que vous me la vendez. Je vous di, et par amour fine, Que je la pren pour la royne; Mais seurement vous fiez: Bien en serez satisfiez

2360

Ains que l'enmaine.

LE MARINIER

Quanque j'ay est en son demaine, Sire, puis que c'est pour ma dame; Et je me consens bien, par m'ame, Que l'ait en gaigne.

2365

GENAIS

Ne doubtez que du vostre prengne Rien sanz paier; nanil non, sire. Ne la mouvez, je li vois dire Ce que j'ay fait.

Dame, sanz doubte

2370

Une nef neuve et bonne toute Au port avez.

BAUTHEUCH

Genais, bien besongnier savez, Quant voulez. Or faites, amis, Que noz deux filz y soient mis, Et vivres pour eulz et du vin

2375

Et vivres pour eulz et du vin, Et me faites venir Quasin

Yci bonne erre.

GENAIS

Voulentiers : je le vous vois querre,

189 d

| Et puis l'oultreplus faire y | ray |
|------------------------------|-----|
| Quant envoié le vous aray.   |     |

2380

Quasin, ma dame te demande: Vaz a li, par moy le te mande; Delivre toy.

QUASIN

Sire, g'i vois donc, par ma foy, Ysnel le pas.

2385

## GENAIS

Pour Dieu ne vous desplaise pas, Seigneurs, il me fault entremettre De vous faire en un batel mettre Qui en Saine est.

L'AINSNÉ FILZ

Sire, il nous plest, et sommes prest De le souffrir.

2390

## GENAIS

Sa, seigneurs, vueilliez vous offrir A ces deux jusques la porter Doulcement, et les deporter Sanz leur mal faire.

2395

Un ESCUIER qui aide a porter l'un des filz Voulentiers nous le devons faire. Or sus de la, sus, de par Dieu! Sire, alez nous monstrer le lieu Ou seront mis.

GENAIS

En ceste nef ci, mes amis, Les asseez.

2400

Un ESCUIER qui aide a porter l'autre filz Il vous sera fait. Or veez : Sont il bien, sire?

GENAIS

Oil, seigneurs: grans merciz dire

2405

En vueil a touz.

Quasin

Chiére dame, je vien a vous. Vostre aumosnier m'est venu querre; S'il vous plaist, je vous vueil enquerre Que me voulez.

que me vouiez.

190 a

BAUTHEUCH

Je vueil qu'avec mes filz alez
En l'aventure ou il iront.

Je ne scé s'il y fineront,

Mais n'aront que vous seulement;
Si que servez les bonnement,

Ainsi conme a eulx appartient.

Et toutesvoies s'il avient

Que Dieu par my l'iaue de Saine
A port de salut les amaine,

Que tantost le me veignés dire.

Alons veoir noz enfans, sire, Et savoir conment partiront, Ne se jamais il nous verront Après ce jour.

LE ROY

Alons, dame, alons sanz sejour.

Seigneurs, avec nous touz venez
Et compaignie nous tenez
Je vous em pri.

Premier chevalier
Sire, nous ferons sanz detri
Touz vos conmans.

Ваштнеисн

Quasin, or tost: je vous conmans
A vous la mettre.

QUASIN

G'i vois: ou nom du roy celestre,

| 17 | v | 37 |   | 37 |
|----|---|----|---|----|
| А  | À | Α  | 1 | V  |

190 b

## SAINTE BAUTHEUCH

161

| Mes seigneurs, avec vous iray,       |      |
|--------------------------------------|------|
| Et de bon cuer vous serviray;        |      |
| A vous m'ottroy tout a delivre;      | 2435 |
| Avec vous vueil morir et vivre,      | ·    |
| G'y sui tenuz.                       |      |
| DEUXIESME FIL                        |      |
| Amis, bien soiez vous venuz.         |      |
| Ore au partir de nostre lieu,        |      |
| Levons touz trois les mains a Dieu   | 2440 |
| Et cuers et yeux.                    |      |
| L'ainsné                             |      |
| Nous vous aourons, sire Diex,        |      |
| Car voz voies sont equité,           |      |
| Misericorde et verité,               |      |
| Et vostre chemin et vostre erre,     | 2445 |
| Aussi bien en yaue qu'en terre,      | •    |
| C'est chose voire.                   |      |
| LE ROY                               |      |
| Il s'en vont. Le dous roy de gloire, |      |
| Enfans, voz pechiez vous pardoint,   |      |
| Et sa beneiçon vous doint,           | 2450 |
| Et je la moie.                       |      |
| DEUXIESME CHEVALIER                  |      |
| Certes n'est nul qui doubter doie    |      |
| Que de par Dieu ne soit ceste euvre, |      |
| Et que Nostre Seigneur n'y euvre     |      |
| De sa puissance.                     | 2455 |
| PREMIER BARON                        | •    |
| On n'en doit point avoir doubtance;  |      |
|                                      |      |

Se Diex en ce n'ouvroit de fait,

Certes jamais ne seroit fait N'en doubte nulz.

Que ces enfans si liement

Conment pourroit c'estre autrement

De leur propre lieu s'en alassent Et pére et mére delaissassent?

| MIRACLE DE      | XXXIV |  |
|-----------------|-------|--|
| DEUXIESME BARON |       |  |
|                 |       |  |

Aussi que sommes ci venuz,
Sire, raler nous en convient;
Nous muserons ici pour nient,
Puis qu'il s'en vont.

LE ROY

Alons men : Dieu de la amont Les vueille en pitié regarder Et de vilaine mort garder

2470 Et de vilaine mort ga Par son plaisir.

2475

L'abbé

Frére Adam, j'ay trop grant desir D'aler sur la riviére esbatre. Venez après moy, sanz debatre, Et vous, frére Romain, aussi;

Ysnellement partons de cy,

Par amour fine.

DEUXIESME MOINE

190 C

Sire, par sainte Katherine, Tresvoulentiers.

Troisiesme moine

Or soit, et je feray le tiers,
Qui compagnie vous feray
Voulentiers, et aussi prendray

L'esbatement.

L'AINSNÉ

Seigneurs, louons devotement
Dieu qui nous fait si biau deport,
Qu'amené nous a ci a port

De sauveté.

L'ABBÉ

Seigneurs, Dieu vous croisse en bonté! S'il vous plaist, je vous vueil enquerre

2490 Dont estes nez, ne de quel terre

Et conment estes ci venuz

Sanz nage et sanz avirons nulz:

Trop m'en merveil.

DEUXIESME FIL

Qui nous sommes dire vous vueil:
Biau pére, sachiez sanz doubtance
Nous sommes filz du roy de France.
Mais de ce sui moult esbahiz
Conment en si desert pais
Vous demourez.

L'ABBÉ

Pour ce que Dieu miex aourez
Y est, et par devocion,
Que se faisions mension
Entre gens, sire.

L'AINSNÉ

Pére, nostre estat vous vueil dire:
C'est voir que nous deux jounes hommes 2505
Enfans du roy de France sommes,
Qui si orgueilleux devenismes
Qu'a tort guerroier le voulsismes
Et jetter de son regne hors,
Et en la guerre nous prist lors.
Or devez vous, sire, savoir,
De nous venjance voult avoir:

190 d

Or devez vous, sire, savoir,
De nous venjance voult avoir;
Mais nulz ne nous osoit jugier,
Quant nostre mére, pour purgier
Ce qu'avions envers eulx mespris,
Nous jugea, qui estions pris,
Que jamais ne tendrions terre;
Oultre, pour le fait de la guerre,
Que perdrions les vertuz des corps:
Si nous cuit on les jarrez lors;
Et après elle a ordené
Qu'en ce batel fumes mené.

Puis nous laissa, a brief parler,

| 164  | MIRACLE DE                            | XXXIV |
|------|---------------------------------------|-------|
|      | Aval l'iaue de Saine aler             |       |
| 2525 | Sanz perche et sanz gouvernement,     |       |
|      | Fors que de Dieu tant seulement,      |       |
|      | Qui nous a saux amenez ci.            |       |
|      | Sire, si vous requier merci,          |       |
|      | Qu'a l'onneur Dieu premiérement,      |       |
| 2530 | Et au salut secondement               |       |
|      | De noz ames vous nous veilliez        |       |
|      | Adviser, et nous conseilliez          |       |
|      | Que pourrons faire.                   |       |
|      | L'abbé                                |       |
|      | Vous en venrez en mon repaire;        |       |
| 2535 | Sa, frére Adam, avant venez;          |       |
|      | Ce jouvencel ci amenez,               |       |
|      | Soustenez li et braz et main          |       |
|      | Entre vous et frére Romain.           |       |
|      | Et vous, amis, de par dela            |       |
| 2540 | Amenez aussi celui la.                |       |
|      | Ores, seigneurs, vezci mon lieu;      |       |
|      | Esjoissiez vous touz en Dieu,         |       |
|      | Et demourez avecques moy;             |       |
|      | Et je vous dy en bonne foy            |       |
| 2545 | Qu'a ceulx qui Dieu aiment et doubte  | nt,   |
|      | Et qui hors du monde se boutent       |       |
|      | Viennent touz biens.                  |       |
| •    | DEUXIESME FIL                         |       |
|      | Nous ne demandons autre riens         |       |
|      | Que nous y mettre.                    |       |
|      | Quasin                                |       |
| 55o  | Seigneurs, puis que ci vous voy estre | 191 a |

Arrestez, a Paris iray

2555

Et a la royne diray
Et au roy nouvelles de vous,
Et qu'estes ici. A Dieu touz!

Ne fineray tant qu'a eulz soie;

Il ne peut que brief ne les voie.

Vezci de leur hostel la court : Droit a eulx vois, a brief mot court. Chier sire, faites bonne chiére, Et vous aussi, ma dame chiére; 2560 Vos deuz enfans saluz vous mandent Et a vous deux se reconmandent Assez de foiz. BAUTHEUCH Dy me voir, foy que tu me doiz, Quasin, ou les as tu laissié, 2565 Ne quel part ont il adressié? C'on le me die. OUASIN Ma chiére dame, en Normandie, En un lieu sauvage et desert, Sont avec l'abbé Phillebert, 2570 Que nous d'aventure trouvasmes Ainsi conme a terre arrivasmes, Qui benignement les a pris, Et si dottrinez et appris Qu'il sont de sa religion; 2575 Et sont en sa subjeccion Moines devoz. LE ROY Dame, sanz plus dire, je los Que nous touz ensemble y alons, 2580 Et qu'a l'abbé aussi parlons Et enquerons de leur estat : Alons men sanz plus de restat, Je vous em pri. BAUTHEUCH

Alons, sire, je m'y ottri; Seigneurs, venez touz, or avant, Avec nous. Quasin, vas devant

2585

191 b

2590

Pour nous conduire.

QUASIN

Voulentiers, ce ne me peut nuire.

Dame, ne soiez esbahie : Regardez, vezci l'abbaie Ou voz filz sont.

LE ROY

Je verray voulentiers qu'ils font, Et si y venray bien souvent. Dieu gart de mal tout ce convent,

2595 Si face il nous!

L'abbé

Treschier sire, bien veigniez vous, Et ma dame, et la compagnie Que je ci voi acompagnie! Vezci voz filz.

BAUTHEUCH

2600 C'est voirs, abbes : deux foiz en fis La portée neuf mois entiers. Enfans, voulez vous voulentiers

Cy demourer?

L'ainsné

Pour Dieu servir et aourer,

Mére, ne demandons pas miex
Qu'estre ainsi; et loez soit Diex,
Quant il nous fait tel benefice
Qu'avoir nous deigne en son service
Cy appellez!

LE ROY

Puis que ci demourer voulez
Et que Dieu de voz grans meffaiz,
Que vous savez bien qu'avez faiz,
Vous donne bonne repentance,
Et qu'il vous souffist, sanz doubtance,

2615 Voulentiers vous y lairay estre.

191 C

Nient moins, dans abbes, pour cest estre Acroistre, vous doing, c'est m'entente, Dix mille livrées de rente : Avec ce je vous abandonne Mes bois, et du merrien vous donne 2620 Tant, ce vous vueil bien affier, Com vous pourrez ediffier Et maisonner; et après ce, Pour ce que trop ne vous empresse, On dit qu'avez une chappelle 2625 La derriére qui est moult belle; Si vueil que vous m'i menez, sire, Et qu'en alant la faciez dire Par vos clers un chant bel et gent,

Pour resjoir moy et ma gent;
C'est ce que vueil.

2630

L'abbé

Sire, je feray vostre vueil
De tout mon pouoir, n'en doubtez.
Avant, mes clers, avant: chantez

Appertement.

**2**635

Et lors s'en vont le roy, la royne et touz les autres, et chante l'en devant eulz, et ainsi se fine le jeu.

Explicit.

# XXXV

MIRACLE

DE

UN MARCHANT ET UN JUIF

#### PERSONNAGES

L'evesque LE PREMIER CLERC DEUXIESME CLERC PREMIER ESCUIER LE BOURGEOIS, SIRE AUDRY DEUXIESME ESCUIER L'escuier au bourgeois, Joscet DEUXIESME ESCUIER AU BOURGEOIS, GOBIN PREMIER POVRE DEUXIESME POVRE, BOUTE EN COURROIE TROISIESME POVRE QUATRIESME POVRE Un cousin, Goubert GOBERT, DEUXIESME COUSIN Un voisin Un messagier UN AUTRE MESSAGIER LE JUIF, Moussé GONTIER, BOURGEOIS YTIER, BOURGEOIS LE MESSAGIER LE VALLET AU JUIF, SADOCH Dien GABRIEL MICHIEL Lovs NOSTRE DAME

Cy conmence un miracle de Nostre Dame conment Nostre Seigneur tesmoingna que un marchant qui avoit emprunté argent d'un juif a paier a jour nommé l'avoit bien et deuement paié, combien que le juif lui reniast, et pour ce se fist le juif crestienner.

## L'evesque



us, biaux seigneurs, sus, alons men.
Il est vray que j'ay convenant
D'aler le moustier saint Venant

5

10

15

Reconseillier qu'est entredit, Si conme les gens le m'ont dit

De la parroisse.

Le PREMIER CLERC
Mon chier seigneur, se Dieu me croisse
En bien, prest sui, ne vous doubtez,
D'obeir a voz volentez,

C'est de raison.

DEUXIESME CLERC
Et je sanz plus d'arrestoison
Aussi sui par l'Egipcienne.
Vezci l'yaue gregorienne,
Sire, que je vous porteray,
Et vostre livre aussi feray

Ou est escript ce qu'on doit dire.

192 b

20

25

3o

Alez devant, s'il vous plaist, sire, Et nous après.

L'evesque

Vous deux que je voy cy touz près, Devant moy tost sanz demourée

Alez. Que la vierge honnourée

Vous soit amie.

PREMIER ESCUIER
Sire, ne vous desdirons mie,
Mais ce que conmandez ferons.

Par cy devant nous en irons:

Or nous suivez.

L'evesque

C'est voir qu'aler devant devez Et j'après vous.

LE BOURGEOIS

Reverent pére, vueilliez nous Donner vostre beneiçon. Je tien et est m'entencion Miex en vaulroye.

L'evesque

Sire, voulentiers je l'ottroye.

Benedicionem perpetuam tribuat tibi pater eternus.

LE BOURGEOIS

De bonne heure sui ci venuz :

Maizhui ne me venra que bien.

Je vous suppli, sire, combien

Que soie de po de valeur,

Que vous me faciez ceste honneur

Qu'avecques moy demain dinez

Et voz gens aussi amenez,

Je vous em proy.

L'evesque

Biau sire, je le vous ottroy, Quant si doulcement m'en priez.

Plus ores ne me detriez :

192 c

| UN MARCHANI EI UN JUIF                                              | 1/3 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| D'estre ou je vois ay grant desir.<br>Demain pourrons plus a loisir |     |
| Parler ensemble.                                                    |     |
| Le bourgeois                                                        |     |
| Soit, sire, puis que bon vous semble,                               |     |
| Je ne vous vueil plus ci tenir;                                     | 50  |
| Mais n'obliez pas a venir                                           |     |
| De bonne heure, mon seigneur doulx.                                 |     |
| Seigneurs, venez avec moy touz                                      |     |
| Sanz plus le dire.                                                  |     |
| PREMIER ESCUIER                                                     |     |
| A Dieu! puis que le voulez, sire,                                   | 5 5 |
| Si ferons nous.                                                     |     |
| L'evesque                                                           |     |
| Dites moy, est il nul de vous                                       |     |
| Qui congnoisse cest homme cy                                        |     |
| Qui m'a semons et vous aussi?                                       |     |
| Ne le congnois.                                                     | 60  |
| DEUXIESME ESCUIER                                                   |     |
| Et je si fas : c'est un bourgeois                                   |     |
| Larges, a touz habandonné,                                          |     |
| Qui maint biau diner a donné.                                       |     |
| Il est franc de cuer, il est gent,                                  |     |
| Il est amez de toute gent,                                          | 65  |
| Il donne au povre, il donne au riche,                               |     |
| Du sien n'est point aver ne chiche,                                 |     |
| Je vous promet.                                                     |     |
| Premier clerc                                                       |     |
| C'est uns homs qui grant poine met                                  |     |
| D'avancier ses petiz amis.                                          | 70  |
| De son avoir y a moult mis,                                         | ,   |
| Sages et riches est sanz guille.                                    |     |
| N'a tel bourgeois en ceste ville,                                   |     |
| 0                                                                   |     |

Non, de largesce.

L'evesque Et nous verrons bien demain qu'est ce.

192 d

# Pensons d'aler.

|     | LE BOURGEOIS                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | Encore aler me fault parler                                       |
|     | A trois de mes amis ou quatre                                     |
|     | Et prier que demain esbatre                                       |
| 80  | Avecques moy diner se viengnent                                   |
| 00  | Et que compagnie me tiengnent,                                    |
|     | Puis qu'a diner l'evesque aray.                                   |
|     | Mais tout avant euvre g'iray                                      |
|     | Saluer la dame des cieulx                                         |
| 85  | Puis qu'acoustumé l'ay, le miex                                   |
|     | Que je pourray devostement.                                       |
|     | Vous deux, allez appertement                                      |
|     | Mon hostel faire assemillier                                      |
|     | Et la viande apparillier                                          |
| 90  | Telle que n'en soiez repris,                                      |
|     | Mais que g'y aie honneur et pris,                                 |
|     | Quoy qu'elle couste.                                              |
|     | L'ESCUIER AU BOURGEOIS                                            |
|     | Sire, il vous sera fait sanz doubte                               |
|     | Ainsi que vous le conmandez.                                      |
| 95  | A nous deux vous en attendez                                      |
|     | Hardiement.                                                       |
|     | DEUXIESME ESCUIER AU BOURGEOIS                                    |
|     | Alez vous en seurement                                            |
|     | Au moustier voz oroisons dire,                                    |
|     | Et sanz vous plus dementer, sire,                                 |
| 100 | Laissez nous faire.                                               |
|     | LE BOURGEOIS  Il est dit : de tout cest affaire                   |
|     |                                                                   |
|     | Je me demet et me descharge<br>Et vous en lais du tout la charge. |
|     | N'appareilliez, ce vous conmande,                                 |
|     | Fors toute la meillieur viande                                    |
| 105 | Que pourrez trouver, et grans mès                                 |
|     | Que pourrez trouver, et grans mes                                 |

# Nous faites. Je m'en vois huymais Jusqu'a l'eglise.

PREMIER ESCUIER

Puis que nous savons vostre guise, Alez: bien le ferons sanz faille. Alons men tost a la poulaille, Sanz plus cy estre.

110

135

## LE BOURGEOIS

Je me vueil cy a genouz mettre Davant l'image nostre dame A qui je rens mon corps et m'ame. 115 Prier la vueil com j'ay pensé. Dame, par qui fusmes tensé De la mort d'enfer pardurable. Quant Dieu le pére esperitable Fist son filz des haulz cieulx descendre 120 En vous et humanité prendre Pour nous mener en paradis; Dame, qui en faiz et en dis Fustes en Dieu contemplative Plus qu'autre par prerogative 125 Et sainte en conversacion: Dame, toute m'afeccion, Ma plaisance et tuit mi desir Sont en faire vostre plaisir Pour vostre grace desservir. 130 Certes, je vous doy bien servir,

193 a

Si feray je d'or en avant Touz les jours mais de mon vivant, Et j'espére qu'il me vauldra, Quant tout le monde me fauldra,

Ma dame, par vo doulx ottry.
Pour ce vous offre et vous ottry
Ame et corps, quel pecheur que soie.
Dame, qui es lassus en joie

| 176 | MIRACLE DE                                                          | $xxx\vec{v}$ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 140 | Pardurable sanz finement,  A Dieu qui ne fault ne ne ment,          |              |
|     | M'empestrez paiz et telle accorde,                                  |              |
|     | Fonteine de misericorde,                                            |              |
|     | Que de mes pechiez soie quittes                                     |              |
| 145 | Par voz glorieuses merites.                                         |              |
| •   | Cy vous requier et requerray                                        |              |
|     | Touz les jours mais que je vivray;                                  |              |
|     | Ne vous sçay plus ne miex requerre.                                 |              |
|     | Dame du ciel et de la terre,                                        |              |
| 150 | Ce que de cuer dy et de voix                                        |              |
|     | Recevez en gré. Je m'en vois                                        |              |
|     | A tant de cy.                                                       |              |
|     | Premier povre                                                       |              |
|     | Et! sire, par vostre mercy,                                         |              |
|     | Ne nous soiez aver ne chiches :                                     |              |
| 155 | Faites entre nous quatre riches,                                    |              |
| 133 | Donnez a chascun vostre aumosne.                                    |              |
|     | Que Dieu, qui est lassus ou throsne,                                |              |
|     | S'amour vous doint.                                                 |              |
|     | DEUXIESME POVRE                                                     |              |
|     | Voire, et ses pechiez lui pardoint.                                 |              |
| 160 | Mon seigneur, povre sui sanz doubte;                                |              |
|     | Vous veez bien que je n'y voy goute                                 | :            |
|     | Faites me bien.                                                     |              |
|     | Le bourgeois                                                        |              |
|     | Tien, pour Dieu soit; tien, tien et tien                            | . 1936       |
| ,   | Allez: chascun un blanc avez.                                       |              |
| 165 | Prier Dieu pour moy bien devez:                                     |              |
|     | Souvent vous doing.                                                 |              |
|     | Troisiesme poure                                                    |              |
|     | Aussi conme a nostre besoing                                        |              |
|     | Nous secourez Dieu vous sequeure<br>Au jour qu'en arez et a l'eure, |              |
|     | Sire, mestier.                                                      |              |
| 170 | one, mester.                                                        |              |

# QUATRIESME POVRE J'en prie Dieu de cuer entier Que ses biens li croisse et foisonne. Souvent nous fait bien et nous donne De son argent.

# LE BOURGEOIS

| Ains que l'evesque ne sa gent   | 175 |
|---------------------------------|-----|
| Viengnent en maison pour diner, | •   |
| Savoir vois se pourray finer    |     |
| De cinq de mes amis ou six,     |     |
| Qui pour li compagnier assis    |     |
| A table près de li seront       | 180 |
| Et reverence li feront          |     |
| Et compagnie.                   |     |

# L'evesque

| Seigneurs, oblier ne doy mie |     |
|------------------------------|-----|
| Le diner que m'a sire Audry  |     |
| Promis. Alons y sanz detry:  | 185 |
| Il en est temps.             |     |

# LE PREMIER ESCUIER

| Ce que vous dites bien entens,       |
|--------------------------------------|
| Mon seigneur: temps en est et heure. |
| Alons men sanz plus de demeure :     |
| Vezcy la voie.                       |

# L'evesque Alez devant que je vous voie;

| Marchiez sanz nous plus cy tenir. |            |
|-----------------------------------|------------|
| Je le voy contre nous venir:      |            |
| Parler vueil a ly. Sire Audry,    |            |
| Ou alez vous, je vous em pry,     | 195        |
| De si grant erre?                 | <i>J</i> - |

## LE BOURGEOIS

| 193 с | Sire, je vous aloie querre |
|-------|----------------------------|
|       | Que tout est prest.        |

L'evesque

Alons men donc, puis qu'ainsi est.

A mes gens vueil congié donner.

Seigneurs, alez vous tost diner

A mon hostel.

LE BOURGEOIS

Ce seroit grant pechié mortel
De les en faire ainsi aler.
Avecques nous sanz plus parler
Vraiement, sire, dineront,
Je vous em pri; assez aront
En verité.

L'EVESQUE

Puis que c'est vostre voulenté,

Je ne vous vueil pas contredire.

Soit fait, puis qu'ainsi vous plaist, sire;

Alez devant.

LE BOURGEOIS

Voulentiers. Venez me suivant, Et vous trestouz.

PREMIER CLERC

N'en doubtez, non: si ferons nous. Pensez d'aler.

PREMIER POVRE

Seigneurs, escoutez me parler. Yci maishuit estre pourrons, Mais je tien que nous n'y ferons De nostre prouffit qu'un petit;

De nostre prouffit qu'un petit;
Et j'ay trop bien bon appetit
De mengier et s'ay soif trop grant.
A nul de vous le cuer engrant
D'avec moy venir sanz attendre

Trois deniers ou quatre despendre?
Ou'en dictes vous?

DEUXIESME POVRE

S'aler y voeil, ou irons nous?

| xxxv  | UN MARCHANT ET UN JUIF              | 179 |
|-------|-------------------------------------|-----|
|       | Or ne me truffes.                   |     |
|       | PREMIER POVRE                       |     |
|       | Nous yrons chiez Robert de Ruffes   |     |
| 193 d | Assez près du four Saint Martin.    | 230 |
|       | A trois tournois y arons vin        |     |
|       | Et bon et gent.                     |     |
|       | LE TIERS POVRE                      |     |
|       | Il y va et vient trop de gent;      |     |
|       | Tu diz en la fourmajerie            |     |
|       | Assez près de la guanterie?         | 235 |
|       | Mais alon chiez le tavernier        |     |
|       | Qui soloit estre cervoisier,        |     |
|       | C'on nomme Pierre Filion.           |     |
|       | J'ay trop bien en regipcion         |     |
|       | Qu'i serons miex.                   | 240 |
|       | LE QUART POVRE                      | •   |
|       | Tu as dit voir, se m'aist Diex:     |     |
|       | Il y a pour nous meilleur place.    |     |
|       | C'est a la pointe saint Uitasse,    |     |
|       | Oultre un petit.                    |     |
|       | PREMIER POVRE                       |     |
|       | Or vien avant, puis qu'il est dit:  | 245 |
|       | Je vois devant.                     | •   |
|       | DEUXIESME POVRE                     |     |
|       | Et je t'iray de près sivant,        |     |
|       | Mais que tu m'y vueilles mener;     |     |
|       | Car autrement mie assigner          |     |
|       | Je n'y saroie.                      | 250 |
|       | Troisiesme povre                    |     |
|       | Je t'i menray, Boute en Courroie,   |     |
|       | Et m'iray avec vous esbatre.        |     |
|       | Sa, la main. Alons men touz quatre; |     |
|       | Marchiez devant.                    |     |
|       |                                     |     |
|       | L'EVESQUE                           |     |
|       | E! vous ne venrez plus avant:       | 255 |

Demourez cy.

LE BOURGEOIS Si feray voir, je vous afy, Mais qu'il vous plaise.

L'evesque

Non ferez, je suis a mon aise. 260 Granz merciz de foiz plus de mille Conme a celui de ceste ville Quy m'a donné plus richement A diner et plus grandement. A Dieu vous dy, mon ami doulx!

194 a

Biaux seigneurs, que me dittes vous 265 De ce bourgeois?

PREMIER CLERC

N'en Prouvence n'en Aubigeois, N'en pais nul ou j'aie esté, De si large homme en verité N'oy parler.

DEUXIESME CLERC Ne sariez en pais aler Ou le renom de ly ne queure. Chascun l'aime et chascun l'onneure, Tant a vaillance.

PREMIER ESCUIER

Mon seigneur, sachiez dès s'enfance 275 Ceste condicion emprist Qu'a donner largement se prist :

Encor la tient.

DEUXIESME ESCUIER Par ma foy, de grant bien li vient. Se conte ou duc sanz plus estoit, 280 Je croy par ces dons tant feroit Que sur toute crestienté Le peuple aroit bien voulenté Qu'eust puissance.

## L'evesque

Il peut bien estre sanz doubtance. 285 Seoir me vueil. Laissons en pais. Noz heures nous fault dire huimais Pour estre en quittes.

## PREMIER CLERC

C'est vrai, mon chier seigneur, bien dites, Puis que sommes en vostre lieu. 290 Conmenciez, sire, de par Dieu, Ysnel le pas.

## L'EVESOUE

Je vueil que les dions tout bas Pour maintenant.

## Un cousin

Je voy sa sire Audri devant. 295 Ma neccessité descouvrir Li vueil et tout mon cuer ouvrir. Dieu vous doint bon jour, chier cousin, Et longue vie et bonne fin 30o

# Par son plaisir!

LE BOURGEOIS Et Dieu vueille vostre desir, Cousin Goubert, parfaire en bien! Puis que ne vous vy mais combien

## Y a il ore?

## Un cousin-

Il a bien deux mois; mais encore 305 Voulentiers me fusse tenuz D'estre maintenant cy venuz, Se ne fust besoin qui m'amaine. Il me convient ceste sepmaine A un marchant dehors livrer. 310 Vint mars d'or et m'en delivrer, Ou je sui perdu et destruiz S'en mes amis confort ne truis.

194 b

| 182 | MIRACLE DE                            | XXXV  |
|-----|---------------------------------------|-------|
|     | Si vous pri ne me failliez pas        |       |
| 315 | Qu'a passer ne m'aidiez ce pas,       |       |
| 313 | Et bien brief le vous renderay,       |       |
|     | Et si le vous desserviray             |       |
|     | Bien, se Dieu plaist.                 |       |
|     | LE BOURGEOIS                          |       |
|     | Cousin, sanz vous faire long plait,   |       |
| 320 | Jusqu'en maison vous en venez,        |       |
|     | Et je feray que les arez.             |       |
|     | Venez ent avec moy, cousin.           |       |
|     | Tenez le sac, c'est tout or fin       |       |
|     | Que je vous baille.                   |       |
|     | LE COUSIN                             |       |
| 325 | Bien est; je vous promet sanz faille, |       |
|     | Cousin, que je ne fineray             |       |
|     | Tant que rendu le vous aray           |       |
|     | A mon pouoir.                         |       |
|     | LE BOURGEOIS                          |       |
|     | Faites en si vostre devoir            |       |
| 33o | Que me puissiez ami trouver           |       |
|     | Une autre foiz et recouvrer           |       |
|     | S'il est mestier.                     | 194 c |
|     | LE COUSIN                             |       |
|     | Si feray j', et de cuer entier        |       |
|     | Tant com je puis vous en mercy:       |       |
| 335 | Hors m'avez mis de grant soussy.      |       |
|     | A Dieu, chier sire!                   |       |
|     | Le bourgeois                          |       |
|     | A Dieu, cousin, qui vous gart d'ire   |       |
|     | Et de pesance!                        |       |
|     | GOBERT, DEUXIESME COUSIN              |       |
|     | E! Diex, conment aray finance         |       |
| 340 | Dont marier puisse ma fille           |       |
|     | Tellement que pas ne m'essille?       |       |
|     | Je sçay bien que tel la demande       |       |

| xxxv                                  | UN MARCHANT ET UN JUIF                                                                                                                                                        | 183          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                       | Qui de l'avoir a fain moult grande,<br>Et si est riche homme pour voir.<br>Ne scé a qui recours avoir.<br>Biaux sires Diex, vueillez m'aydier                                 | 345          |
|                                       | Conment j'aie ce que je quier.<br>Hé! je m'avise cy endroit<br>Qu'a sire Audry iray tout droit:                                                                               |              |
|                                       | Il est a tel homme tenuz Qu'il donne a gros et a menuz; C'est de largesce le regent. Il fait bien a la povre gent                                                             | 350          |
|                                       | Et largement du sien leur donne; Et puis qu'il est telle personne, Sanz plus cy estre a lui m'en vois. E! sire Audry, vaillant bourgeois, Vueilliez m'entendre.  LE BOURGEOIS | 355          |
|                                       | Quoy, biaux amis? dy sanz attendre<br>Ta voulenté.<br>Gobert                                                                                                                  | 360          |
|                                       | Sire, il est bien la verité<br>Qu'on ne me fait que tarier<br>D'une fille qu'ay marier.<br>Entre les autres la requiert                                                       |              |
|                                       | Un homme qui avoir ne quiert<br>Seulement fors que je la veste<br>Et que li doingne un lit honneste;                                                                          | 365          |
| 194 d                                 | Et je n'ay de quoy, par ceste ame!<br>Pour Dieu, sire, et pour nostre dame,                                                                                                   | ,            |
|                                       | Vueilliez de povreté rescourre<br>La fille et du vostre secourre,<br>Si qu'elle puist estre assenée<br>Et a ce preudomme donnée                                               | 3 <b>7</b> 0 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Qui la démande.<br>Le bourgeois                                                                                                                                               |              |
|                                       |                                                                                                                                                                               |              |

Biaux amis, j'oy bien ta demande:

38o

385

D'une grant chose me requiers,
Qui robe et lit demande et quiers
De moy: qu'i sui je tenuz? point.
Mais pour ce que pitié me point,
Je te diray que je feray.
Vint livres touz sez te donrray
Pour le bien et l'avancement
De ta fille en accroissement
De son mariage. Or entens.
Je les vois querre; icy m'atens;
En l'eure revenray a toy.
Tien: dy qu'elle prie pour moy,
Et toy aussi.

GOBIN

Ha! sire, Diex par sa mercy
Le vous vueille rendre a cent doubles!
De grans pensées et de troubles
Et de grant soing, c'est chose voire,
Jetté m'avez. En la Dieu gloire
Vous soit guerredonné ce fait
Et ce hault don que m'avez fait!
A Dieu, chier sire!

LE BOURGEOIS
Vas a Dieu, vas, qui te gart d'ire,
Mon ami doulx.

Un voisin

Goubert voisin, d'ou venez vous?

Avis m'est, a vostre manière,

Que vous faites trop meilleur chière

Que je ne vous vy pieça faire.

Conment se porte vostre affaire,

Ne dont venez?

GOBERT

195 a

Mais que secret vous le tenez, Voisin, dont je vien vous diray, Ja de mot ne vous mentiray. Vous savez ma fille est ja grant, Et je scé tel qui moult engrant Est de l'avoir et s'est riche homme, 410 N'il ne demande point de somme D'argent, mais sanz plus li souffist Qu'elle ait une robe et un lit Selon son estat souffisant, Oui m'a esté le cuer cuisant 415 Trop, ce sachiez, car je n'avoie De quoy l'avoir, ne ne savoie Conment de ce finer peusse Pour chose que faire sceusse, Ne tant y sceusse viser, 420 Tant que Diex m'a fait aviser De sire Audri ou j'ay esté Et a qui j'ay mon fait compté; Et le vaillant et bon preudomme En deniers m'a baillié la somme 425 De vint livres dont m'a fait don (Le vray Dieu l'en soit guerredon!), Dont ma fille marieray. Le marchié confermer yray Sanz plus detrier maintenant; 430 Ne me vueil plus estre tenant. Icy endroit. UN VOISIN Alez a Dieu; vous avez droit; Mais tant di je, voz noces faites, Se vous come bon homme faittes, 435 Gardez bien que pas n'obliez Qu'a vostre fille ne diez Conmant souvent sanz detrier Devra pour le bourgeois prier Qui tant son mariage avance; 440 Aussi devrez vous sans doubtance :

Tenuz y estes.

GOBERT

C'est voir. A Dieu, voisin! bien faites 195 b De le moy si amantevoir, Et j'en feray bien mon devoir,

Ja n'en doubtez.

UN MESNAGIER

Sire Audry, deux moz : escoutez Un petit homme que je sui, Et pour Dyeu n'aiez a ennuy

Mon parler, sire. 450

LE BOURGEOIS

Biaux amis, ce que tu veulz dire, Dy le me brief.

LE MESNAGIER

Sire, je suis a tel meschief C'om me quiert pour em prison mettre.

Je doy a un homme sur lettre 455 Environ vint livres tournoys. Qu'il vous plaise jusqu'a un mois A les me prester, sire doulx, Et la lettre soit devers vous Tant que les vous aie renduz, 460

Ou autrement je suis perduz

Certainement.

LE BOURGEOIS

Biaux amis, sachiez vraiement J'ay tant donné et tant presté Que je n'ay mais en verité 465 Riens qui soit, tant me sui destruiz; Et saches que mais je ne truiz Nul qui me vueille riens prester, Si que vaz ailleurs emprunter: 470

N'ay mais de quoy.

195 c

## LE MESNAGIER

Par foy, sire, ce poise moy. Mais s'estre peut que voulsissiez Qu'a ce besoing cy m'aidissiez, Je ne doubt point que n'en finasse Si que briefment m'en acquittasse Par quelque voie.

475

LE BOURGEOIS

Saches, amis, se Diex me voye, Je suis a tel estat venuz Que vray povre sui devenuz, N'en doubtez point.

480

## LE MENAGIER

Ore, sire, en aussi bon point Et en aussi bon estat mettre Vous vueille Diex com soliez estre! Et puis qu'a vous ne puis riens faire, A Dieu! ne vous vueille desplaire : Je vois ailleurs.

485

UN AUTRE MENAGIER Elas! je perdray les meilleurs Gages que j'eusse au jour d'uy, Dont j'ay a mon cuer grant annuy, S'il n'est ainsi que les rachate; Et je ne scay ou je m'embate A ce que ne les perde pas. E! par foy, je m'en vois bon pas Chiez sire Audry; j'ay esperance Qu'il en fera pour moy finance Si que je ne les perdray point. Je le voy la, c'est bien a point. Descouvrir li vois mon fait. Sire, Plaise vous oir moy ce dire Qui ou cuer m'est.

490

495

195 d

| LE | DAI | TDC | TOO | TC |
|----|-----|-----|-----|----|
|    |     |     |     |    |

Dites, amis, je vous promet Voulentiers vous escouteray, Et selon ce vous respondray

Que me direz.

DEUXIESME MENAGIER

505 Sire, com dolens et irez
Vous dy que j'ay gages es mains
Des Juifs, et se hui ne sont rains,
Ils sont miens perduz vraiement.
Si vous suppli tant humblement

Com je puis que les rachetez, Et s'en voz mains sont, ne doubtez Que dedanz huit jours tant feray Que vostre argent vous renderay

Entiérement.

# LE BOURGEOIS

Amis, je te dy vraiement,
Maintes foiz ay presté, c'est voir,
Pour Dieu; mais saches mon avoir
M'est si failli que n'ay denier,
Si que je te pri et requier
Ne me demandez riens, amis.
Je suis povres et au bas mis,
C'est a court plait.

DEUXIESME MENAGIER

Non estes, sire, se Dieu plaist. Pour l'amour Dieu, ne vous desplaise

525 Se m'avez dit vostre mesaise:
A mon pouoir la celeray,
Et querre ailleurs chevance yray.

Chier sire, a Dieu!

LE BOURGEOIS

Et! sainte Marie, en quel lieu

Pourray finance recouvrer,
Ne conment pourray mais ouvrer?

196 a

Bien sui du hault au bas venuz. Riches soloie estre tenuz: Si estoie je veraiement, 535 Mais largesce trop largement Et trop souvant m'a fait donner Le mien et trop habandonner. Mais je treuve bien qui m'arreste, Je ne treuve homme qui me preste, Ains me dit chascun : « Paie moy. » 540 Las! dolent, et je n'ay de quoy, Dont souvent sui tristes et mas. Ha! Fortune, conme tu m'as A ce cop du hault de ta roe Jetté jus et mis en la boe! 545 Trop as pris vers moy grant rancune Et trop m'es diverse et enfrune, Ouant tant me fais honte et annuy. N'ay que donner a moy n'autruy, 55 o Ne nulz n'a m'acointance chiére, Ains me tourne chascun la chiére; Et ceulx a qui j'ay plus fait bien, Ceulx me tiennent plus vilz q'un chien, Et de ceulx sui plus desprisié 555 Dont plus soloie estre prisié Et en eulx ay je mains d'espoir, Dont a po que ne desespoir Du dueil que j'ay et de la honte; Et puis qu'ainsi est, a brief conte, Que ne me sçay ou esperer, **560** Jouer vueil au desesperer Conme dolens et courroucié. Je m'en vois parler a Moussé; C'est le juif, pour verité, Plus riche de ceste cité. 565 Ne puis de li qu'estre escondiz.

Moussé, je te pri qu'a mes diz

Un po entendes.

LE JUIF

Voulentiers, mais que tu ne tendes

570

575

585

590

595

600

Moy decevoir.

LE BOURGEOIS
Nanil. Moussé, saches de voir,
J'ay esté fol et deceuz.
De mon avoir sui decheuz

Par le donner trop largement, Et trestouz ceulx onniement

A qui j'ay plus de grans biens fait, A ceulx ay failli tout de fait. Je sui marchant, a dire voir. Se me prestes de ton avoir

Je le cuit si multiplier
Qu'autre jamais n'emprunteray,
Et si bien le te renderay,

Moussé, voire, et si largement Que gré m'en saras, vraiement;

LE JUIF Crestien, un petit m'escoutes. Pour ce qu'as si larges esté

De ce n'en doubtes.

Com tu diz, sui tout apresté De toy prester assez avoir, Mais que j'en puisse plaige avoir

Ou gage, amis.

Le BOURGEOIS

Moussé, si m'ont arrière mis
Touz mes parens qu'en bonne foy
N'ont mais nulle cure de moy.
Nonpourtant je les ay touz faiz
Par ma largesce et par mes faiz.
Nyent moins telx sont au jour d'uy
Que ne me plaigeroit nullui
Ne ne s'i voulroit obligier,

196 b

196 c

Ne je n'ay gage a engagier; Mais je t'aray en convenant Et te jureray maintenant Sur ma foy et sur ma creance, Sanz detri nul, sanz decepvance, 605 Qu'a celui jour que me donrras Terme de paier tu ravras Tout ton avoir. LE JUIF Ainsi ne peuz tu riens avoir; Scez tu pour quoy? que j'ay doubtance 610 Que ne failles de convenance, C'est le premier. LE BOURGEOIS Ore je te pri et requier, Moussé, or entens a moy : puis Que gage ne plaige ne puis 615 Trouver n'avoir, pren, je t'en proy, Mon creatour en qui je croy, C'est Jhesu Crist, le roy des cieulx, Le roy des roys, le Dieu des dieux. Sur li t'en tien, Moussé, biau frére, 620 Et sur sa doulce chiére mére. Que se tout ton avoir ne ras Au jour que tu me nommeras, Que ton serf seray de ma teste Et me pourras conme une beste 625 Vendre au marchié. LE JUIF

Ce semble, mais je ne croy mie
Que ce Jhesus, filz de Marie,
Que clofichié ont en un fust
Noz ancesseurs, onques Diex fust;
Mais pour ce que de li est faitte

D'une grant charge t'es chargié,

Mencion que il fu prophète,

Se tu le mez en plaigerie

Que tu mon serf toute ta vie

Seras, se faulx de convenant,

Je t'i prendray tout maintenant,

Vaille que vaille.

## LE BOURGEOIS

Moussé, tu as bien dit sanz faille,
640 Et je l'accort aussi, par m'ame.
Alons au moustier nostre dame;
La le ferons.

## LE JUIF

Alons tost. Quant nous y serons, Je verray que l'en me dira Et conment l'on te plaigera. Vaz devant, passes.

## LE BOURGEOIS

E! doulce vierge, qui delasses Et sequeurs touz ceulx qui te quiérent Et qui d'umble cuer te requiérent De l'anemi et de ses las, 650 Dame, sequeur ce povre las, Et me jette, piteuse mére, Hors de servage et de misére, Car moult le doubte en mon courage. Sa vien, Moussé. Par cest ymage 655 Te doing en pleige Jhesu Crist Qui tout fist, ainsi est escript : Il te plege tout ton avoir; Ne peuz nulz si bon pleige avoir, 660 Si gart Diex mon corps de meschance. Met en ta main sanz delajance La main de cest ymage cy. C'est bien. Or n'aies plus soussy De ton avoir.

| 4 X X V | UN MARCHANT ET UN JUIF               | 193 |
|---------|--------------------------------------|-----|
|         | LE JUIF                              |     |
|         | Il me souffist ores, pour voir,      | б65 |
|         | Bon crestien.                        |     |
| 196 d   | LE BOURGEOIS                         |     |
|         | Puis qu'il te souffist, or est bien. |     |
|         | Moussé, ne te desplaise un poi.      |     |
|         | Amoureux Jhesus, je vous proy        |     |
| •       | Et vostre doulce mére aussi,         | 670 |
|         | D'umble cuer que s'il est ainsi      |     |
|         | Que par aucun cas je m'oblie         |     |
|         | Que ce juif ne paie mie,             |     |
|         | Que vostre largesce estendez         |     |
|         | Si que son avoir li rendez           | 675 |
|         | Au jour nommé sanz detriance         | ·   |
|         | Et acquittez vostre fiance           |     |
|         | Et vostre plegerie, sire.            |     |
|         | Car s'il n'est paiez, bien puis dire |     |
|         | Si tost qu'un jour trespasseray,     | 68o |
|         | Son serf de ma teste seray           |     |
|         | A touz les jours de mon aage :       |     |
|         | Sur sains li jur et sur t'ymage,     |     |
|         | Biau sire Diex.                      |     |
|         | Le juif                              |     |
|         | Ce que plourer te voy des yex        | 685 |
|         | Me fait grant pitié vraiement.       |     |
|         | Partons de cy. Sus, alons ment.      |     |
|         |                                      |     |
|         | Baillier te vueil ce que te doy      |     |
|         | Prester. Amis, tien: par ma loy,     |     |
|         | Vezcy mil livres bien comptez,       | 690 |
|         | Touz en or. Or fais qu'amontez       |     |
|         | Puisses estre brief d'autre mille,   |     |
|         | Si c'on te tiengne par la ville      |     |
|         | Pour homme sage.                     |     |
|         | Le bourgeois                         |     |
|         | C'est bien m'entente et mon courage, | 695 |

Moussé, de tellement ouvrer Que du tout puisse recouvrer Et mon honneur et mon estat. Sanz plus faire cy de restat, Maintenant pren congié de vous. A Dieu vous conmant, ami doulx, Jusqu'au veoir.

LE JUIF

Vas: Dieu te vueille pourveoir, Bon crestien.

197 a

## LE BOURGEOIS

Or cognoiz je maintenant bien
Que povre homme est touz jours bas mis,
Et que nul ne li est amis
S'il n'est riches et plain d'avoir.
Des parens peut il bien avoir,
Mais si tost conme il a deffault

Et qu'est povre, chascun li fault.
Et si voy bien que j'ay gasté
Le mien par prodigalité
Et par trop folement despendre.

715 Si vueil dès ores mais entendre
Miex que n'ay fait a marchander
Et ce qu'ay acroistre et garder,
S'il plaist a Dieu, tant qu'il aviengne
Qu'en mon premier estat reviengne

720 Et que puisse de mon acquest
Rendre au juif ce qui sien est
Et faire bonté par dessus.
Si feray je, se Dieu plaist. Sus,
Biaux seigneurs, sanz plus prolongnier
725 Touz deux vous vueil embesongnier

Touz deux vous vueil embesongnier
Sanz plus cy estre.

JOSCET ESCUIER
Sire, tout prest sui de moy mettre

197 b

| UN MARCHANT ET UN JUIF                 | 195 |
|----------------------------------------|-----|
| A faire ce que me direz.               |     |
| Sa! en quoy m'embesongnerez?           |     |
| Monstrez le moy.                       | 730 |
| Le bourgeois                           | ,   |
| Or entens: je me fie en toy.           |     |
| Hors du pais m'en vueil aler           |     |
| Marchander, c'est a brief parler,      |     |
| Puis que Dieu m'a presté de quoy.      |     |
| Tu demourras ici tout coy;             | 735 |
| Des denrées t'envoieray                | ,   |
| Et qu'ilz cousteront t'escripray       |     |
| Et combien vendre les devras,          |     |
| Com mon facteur que tu seras           |     |
| En ce fait cy.                         | 740 |
| Joseph                                 | 740 |
| Autre foiz l'ay j'esté; aussi,         |     |
| Sire, encore quant le seray,           |     |
| Tant feray qu'onneur y aray            |     |
| En la parfin.                          |     |
| LE BOURGEOIS                           |     |
| Je le scé bien. Et toy, Gobin,         | 745 |
| Je vueil qu'avecques moy t'en viengnes | /40 |
| Et que compagnie me tiengnes           |     |
| En ce voyage.                          |     |
| Gobin escuier                          |     |
| Mon chier seigneur, de bon courage     |     |
| Feray toutes voz voulentez.            | 750 |
| Songneusement, ja n'en doubtez,        | 750 |
| Vous garderay.                         |     |
| Le bourgeois                           |     |
| Alons men; cy plus ne seray:           |     |
| Manage of planting outure .            |     |

Mon ordenance ay mise a bout. A Dieu, Joscet! gardes par tout
Tant que reviengne.

Joscet

A Dieu, mon seigneur, qui vous tiengne

| •   |                                      | 19         |
|-----|--------------------------------------|------------|
|     | En santé de l'ame et du corps!       |            |
|     | N'aray mais aise jusqu'a lors        |            |
| 760 | Que vous revoye.                     |            |
| •   | Gobin                                |            |
|     | Sire, tournons par ceste voie        |            |
|     | Et en alons privéement               |            |
|     | Au moustier, car certainement        |            |
|     | C'est droiz qu'a Dieu nous conmandor | ıs         |
| 765 | Et sa grace li demandons             |            |
| ,   | Tout avant euvre.                    |            |
|     | Le bourgeois                         |            |
|     | Qui ainsi le fait moult bien euvre,  |            |
|     | Gobin, telle estoit bien m'entente.  |            |
|     | Alons y, alons sanz attente.         |            |
|     | ,,                                   |            |
| 770 | Hé! agenoillier me vueil cy.         |            |
| 77- | Biau sire Dieu, je vous mercy        |            |
|     | Et vous aour, c'est bien droiture,   |            |
|     | Car je sui vostre creature,          |            |
|     | Et vous estes mon createur,          |            |
| 775 | Mon gouverneur et mon docteur,       |            |
| //- | Qui tout avez creé de nient          | 197 с      |
|     | Et celui de qui tout bien vient,     | <i>3 .</i> |
|     | Qui des pecheurs les justes fais.    |            |
|     | Sire, de trestouz les biens faiz     |            |
| 780 | Que vous m'avez faiz jusques cy      |            |
| 7   | Vous et vostre mére gracy            |            |
|     | De cuer et de voiz sanz faintise,    |            |
|     | Et en voz mains ma marchandise,      |            |
|     | Mon avoir, mon ame et mon corps      |            |
| 785 | Reconmans, Dieu misericors.          |            |
| /00 | Or le me donnés emploier             |            |
|     | Si bien et tant multiplier,          |            |
|     | En quelque pais que je truisse,      |            |
|     | Qu'au juif acquitter me puisse,      |            |
| 790 | Sire, et vous de vostre plevine.     |            |
| 190 | one, or tous do toote proting.       |            |

| UN | MA | RCH | NT | ET | UN | JUIF |
|----|----|-----|----|----|----|------|

| Sus, a | lons  | men | par   | amour | fine, |
|--------|-------|-----|-------|-------|-------|
| S      | anz p | lus | i est | re.   |       |

GOBERT

Vezcy a destre et a senestre : Lequel yrons?

LE BOURGEOIS

Gobin, ce chemin cy prenrons, Je le conseil.

795

800

GOBERT

Puis qu'il vous plaist, et je le vueil De cuer entier.

GONTIER BOURGEOIS

Qu'est ce? Dont venez vous, Ytier?
Dites le moy.

V----

YTIER BOURGEOIS
Sire Gontier, je vien par foy
De vers maison moy deduisant.
Dites, me serez vous disant

Rien de nouvel?

GONTIER

Je n'y scé riens dont me soit bel. L'en m'a dit huy pour verité Que sire Audri par povreté S'en est alez hors du pais; Dont je sui forment esbahis, S'il est ainsi.

810

805

197 d

TIER

On le m'a dit pour voir aussi, Et qu'il estoit tel devenuz Par povreté qu'il n'estoit nulz Qui denier lui voulsist prester, Car n'avoit de quoy acquitter

815

Soy a nul homme.

GONTIER

On m'a redit qu'une grant somme

| 198 | MIRACLE DE                        |
|-----|-----------------------------------|
|     | De deniers a pris de Moussé       |
|     | Et que par mer s'en va troussé    |
| 820 | De marchandise.                   |
|     | Itier                             |
|     | S'il l'avoit fait en ceste guise, |
|     | Je diroie, et est mon assens,     |
|     | Sire, qu'il aroit fait grant sens |
|     | D'ainsi ouvrer.                   |
|     | GONTIER                           |
| 825 | Ne se peut plus bel recouvrer;    |
|     | Car se fortune bien li chiet      |
|     | Et a port de salut eschiet,       |
|     | Telz denrées pourra avoir         |
|     | Qu'il fera, ce vous dy pour voir, |
| 83o | D'un denier quatre.               |
|     | ITIER                             |
|     | Je vous pri, alons nous esbatre   |
|     | Vers son hostel et l'esprouvons.  |
|     | Se nulz de ses vallez trouvons,   |
|     | J'en en querray.                  |
|     | GONTIER                           |
| 835 | Voulentiers vous compagneray,     |

Sire Ytier; pensons d'y aler,
Car de son bien oir parler
Grant joie aray.

ITIER

Son vallet voy la; j'en saray
Maintenant aucune parclose.
Joscet, dy me voir d'une chose
Que te vueil demander, amis.
Ou se peut ton maistre estre mis?
Mais ne le voy.

JOSCET

198 a

XXXV

Sire, il a plus d'un mois, par foy, Que ceens ne but ne mengea, Car en mer une nef chargea

| xxxv | UN MARCHANT ET UN JUIF                  | 199  |
|------|-----------------------------------------|------|
|      | De denrées bonnes et belles.            |      |
|      | De jour en jour attens nouvelles        |      |
|      | De li avoir.                            | 85 o |
|      | ITIER                                   |      |
|      | Or te pri je, fay me savoir             |      |
|      | Quant nouvelles de li aras,             |      |
|      | Joscet, et mon ami seras,               |      |
|      | En quel estat et en quel point;         |      |
|      | Car je l'aime, n'en doubtes point,      | 855  |
|      | De bonne amour.                         |      |
|      | Joscet                                  |      |
|      | Je le vous feray sanz demour,           |      |
|      | Soiez en seur, sire Ytier.              |      |
|      | Aussi s'avez de moy mestier,            |      |
|      | Si le me dites.                         | 860  |
|      | ITIER                                   |      |
|      | Grans merciz, Joscet, bien t'acquittes. |      |
|      | S'aucune chose aussi te fault,          |      |
|      | Vien a moy, tu n'aras deffault          |      |
|      | De chose dont aies mestier.             |      |
|      | Alons nous ent, sire Gontier.           | 865  |
|      | A Dieu, amis!                           |      |
|      | JOSCET                                  |      |
|      | A Dieu, sire, qui vous ait mis          |      |
|      | Huy en bon jour!                        |      |
|      | Le messagier                            |      |
|      | Dites moy, sire, sanz sejour,           |      |
|      | Par amours, ou est le recept            | 870  |
|      | D'un homme c'on clayme Joscet,          |      |
|      | Facteur d'un marchant dit Audri?        |      |

Enseigniez le moy, je vous pri,
Se le savez.

JOSCET

Pour voir, adrescié bien avez,
Que ce suis je, mon ami doulx.
Or me dittes: que voulez vous,

890

895

| Ne | que e | querez?     |
|----|-------|-------------|
|    | L     | E MESSAGIER |

1986

Que je quier assez tost sarez.

880 Mon ami, vezci une lettre
Que vous envoie vostre maistre,
Qui vous salue.

JOSCET

A vostre parole solue,
Amis, vous demande une chose:
Avecques ceste lettre close
Me mande il riens qui soit de bouche
Que faire doie qui lui touche?
Et de son estat, je vous pri,
Me dictes aussi sanz detri

Ce qu'en savez.

LE MESSAGIER

Par les lettres que vous avez Trouverez que de mercerie, De tresses et d'espicerie, De draps d'or et d'avoir de pois A chargié, passé a trois mois, Une barge qu'il vous envoie; Diex a port de salut l'avoie! Et si vous fas pour voir entendre Ne treuve denrées a vendre

Qu'il n'achate des marcheans, Et par tout est si bien cheans Qu'il ne fait nulle marchandise Ou il ne gangne a sa divise, N'en riens qu'il achète ne pert,

Mais partout gangne; et il appert,
Car j'ay bien tant de li enquis,
Que ceste année il a acquis
Quatre ness sanz l'autre chatel,
Dont il a tant et d'un et d'el

910 Que sanz nombre est, ce vous recors;

| XXXV  | UN MARCHANT ET UN JUIF                                             | 201 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
|       | S'estoit sain et haitié du corps<br>Quant le laissay.              |     |
|       | JOSCET                                                             | •   |
|       | Puis que telles nouvelles sçay<br>De li, j'en ay bien le cuer lié. | -   |
|       | Je pense qu'estes traveillié.                                      | 915 |
| 198 c | Cy endroit plus ne vous tenez,                                     |     |
|       | Mais avec moy vous en venez,                                       |     |
|       | Car ensemble maishui serons                                        |     |
|       | Et souperons et coucherons,                                        |     |
|       | Mais qu'il vous plaise.                                            | 920 |
|       | Le messagier                                                       |     |
|       | Je le vueil, mais, ne vous desplaise,                              |     |
|       | Il me convient avant aler                                          |     |
|       | Par force a un homme parler;                                       |     |
|       | Tost revenray.                                                     |     |
|       | Joscet                                                             |     |
|       | Or soit: je vous attenderay,                                       | 925 |
|       | Amis, au giste.                                                    |     |
|       | Le bourgeois                                                       |     |
|       | Gobin, sachiez moult me delite                                     |     |
|       | Que n'ay a qui ores debatre.                                       |     |
|       | Alons nous en aux champs esbatre,                                  |     |
|       | J'en ay desir.                                                     | 930 |
|       | GOBIN                                                              | 950 |
|       | Puis qu'il vous vient, sire, a plaisir,                            |     |
|       | Alons de fait.                                                     |     |
|       | Le bourgeois                                                       |     |
|       | Elas! chetis, las! qu'ay je fait?                                  |     |
|       | Las! je doy bien estre esperduz.                                   |     |
|       | Je sui sanz reméde perduz                                          | 935 |
|       | A touz jours mais.                                                 | 900 |
|       | Gobin                                                              |     |
|       | E! Diex, qu'est ce ci? Onques mais                                 |     |
|       |                                                                    |     |

|       | Ne vy a mon maistre avenir                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | Tel mal. Dont li peut il venir?                                  |
| 940   | Onques n'oy doleur greigneur.                                    |
| •     | Conment vous est, mon chier seigneur                             |
|       | Et mon ami? Parlez a moy.                                        |
|       | Elas! qu'en puis je se m'esmoy?                                  |
|       | A li ne trait ne pié ne main.                                    |
| 945   | Je tien qu'il est mort pour certain.                             |
| J-1 - | Que feray je, biau sire Diex?                                    |
|       | Ensemble en tant d'estranges lieux                               |
|       | Avons entre nous deux esté                                       |
|       | Et par iver et par esté;                                         |
| 950   | Onques mais ne vi qu'avenist                                     |
| 950   | Que si sodain mal le tenist                                      |
|       | Conme il fait ore.                                               |
|       | Le bourgeois                                                     |
|       | Ha! tresdoulx Dieu, pére de gloire,                              |
|       | Tant sui dolans ne say que dire.                                 |
| 955   | Des yeux pleure, du cuer souspire,                               |
| 955   | Car laidement m'est mescheu.                                     |
|       | L'anemi m'a bien deceu,                                          |
|       | Deceu voire et assoté,                                           |
|       | Quant je n'ay miex le jour notté,                                |
| 960   | Notté? mais en mon cuer escript,                                 |
| 900   | Qu'en pleige baillay Jhesu Crist                                 |
|       | Et sa tresdoulce mére chiére!                                    |
|       | Las! bien doy faire mate chiére,                                 |
|       | Quant il m'est si mal advenu                                     |
| -65   | Que du jour ne m'est souvenu                                     |
| 965   | Que de jour ne m'est souvenu<br>Que devoie au juif paier         |
|       |                                                                  |
|       | Son avoir, qui moult esmaier Me fait, las! et n'ay je pas droit? |
|       | S'un homme mouvoit orendroit                                     |
|       |                                                                  |
| 970   | Et ne finast jusqu'a cinquante                                   |
|       | Journées d'errer, non soixante,                                  |
|       | INP DOUTTOIT II DAS A DUISSAUCE                                  |

Venir pour toute sa puissance, Ou le juif tient son mesnage. 975 Las! bien sui cheuz en servage, Car le jour si sera demain . Oue le convenant de ma main Li juray que son serf seroie Ou cas que ne le paieroie. Oultre plus fu a ce tendant 980 Que mon Dieu li fu respondant; Si dira qu'il n'est pas vray Dieux Et se vantera par touz lieux Qu'en moy n'a point de loyauté, 985 Quant ne li porte feaulté Et qu'au jour nommé ne li paie. Las! las! C'est ce qui plus m'esmaie. Certes mon avoir petit pris, Puis que pour son serf me voi pris, Si n'en puis mais se me tourmante 990 Et me complaing et me lamante. Hé! pour quoy me vois lamentant? Reconforter me doy en tant Que de celi mon pleige fis Qui tout peut faire, j'en sui fis. 995 Au juif, s'il lui plaist, m'apaie Par sa doulceur et l'avoir paie. Pleiges en est, si m'en acquit. N'en puis ore faire autre acquit, Fors tent qu'en l'eure sanz attendre 1000 L'avoir qu'au juif doy vueil prendre Et en la main Dieu le mettray; Ja puis ne m'en entremettray. Gobin amis, alez me querre En ma chambre un escrin bonne erre 1005 Qu'aux piez de mon lit trouverez: Cy endroit le m'apporterez. Faites tantost.

199 a

1025

1040

## GOBIN

G'i vois, sire, et sachiez bien tost A mon pouoir reseray cy. Tenez, mon seigneur: est ce ycy L'escrin que demandez avoir? N'en y a point d'autre, pour voir, Qu'aie veu.

## LE BOURGEOIS

Tu en as bien fait ton deu,
Que c'est celi que je demande.
En ta sainte garde et conmande,
Biaux sire Diex, qui es sanz fin,
Met et reconmans cest escrin

Et l'argent qui est dedans mis.

Ha! sire, aussi que je te mis

Pour moy plege, par ta vertu,

Au juif m'en acquittes tu;

Car ne sçay trouver autre voie

Conment a li quitte me voie. Pour c'en ceste mer cy le met Et en ta garde le conmet.

Or le condui par ta puissance Si qu'arriver puist a Bisçance

Qu'entre les mains du juif viengne; 199 b
Biau sire Diex, ce te requier.
Gobin, plus estre cy ne quier;

Amis, vien t'en.

# Gobin

Sire, alons; n'estions pas entan Cy aval, il s'en fault assez. Mains biaux marchiez sont puis passez

Parmy voz mains.

LE BOURGEOIS

Loé soit Dieu! n'y a pas mains. Plusieurs pais ay puis marchié Et fait aussi maint biau marchié Ou j'ay gangné, loé soit Diex! Tant qu'a touz jours m'en sera miex. Laissons ester.

LE VALLET AU JUIF Egar! egar! je voy floter 1045 Un escrin dedans celle mer. Par foy, je seray a blamer Se je ne met paine a l'avoir. Je croy qu'il ait dedans avoir, Et si se pourforce et estrive, 1050 Tant com peut, de venir a rive: Ne voy ame qui tort m'en face; Prendre le vueil sanz plus d'espace. Egar! conme il est loin salli! A le cuider prendre ay failli, 1055 Mais j'attenderay qu'il reviengne Et si peut estre que le tiengne, Ne sera riens qui me deporte Qu'en ma chambre tost ne l'emporte. Revenir près de moy le voy; 1060 Prendre le vueil : avoy! avoy! Il semble qu'a moy ait contens, Car si tost com je la main tens Pour le prendre, il plunge et defuit Et quanqu'il peut de moy s'enfuit, 1065 Aussi con voulsist dire : « Tien, « Biaux amis, je ne sui pas tien. » Encore un petit attendray: Se plus revient je le prendray; Conment qu'il m'en doie avenir. 1070 Or est bien : vez le cy venir, Et si près de rive est pour voir Que ne faudray pas a l'avoir.

199 с

Qu'est ce cy? Sui j'enfantosmé? De dueil sui bien ore abosmé, 1075 Quant a le prendre ay tant tendu Et touz jours s'est si deffendu Que sur lui ne puis ma main mettre. Par foy, je vois querre mon maistre

1080 Maistre, entendez me sanz debatre: De dessus la mer vien d'esbatre, Ou j'ay trouvé un escrinet Qui a la rive de l'iaue est, Mais n'i ay tant sceu les mains 1085 Tendre que pour plus ne pour mains Je le puisse avoir pris. Mon maistre, Que veult ce dire? Que peut c'estre? Trop m'en merveil.

> LE JUIF Or m'y maine; veoir le vueil, Amis Sadoch.

LE VALLET Foy que je doy mon pére Enoch, Sire, voulentiers le feray. Alons: je le vous monsterray, Puis qu'avez du veoir tel soing.

Veez: de la rive n'est pas loing. 1095 Qu'en dites vous?

LE JUIF

Il semble que s'en viengne a nous; Regardons un po la maniére, Puis qu'au bort est de la riviére, En l'eure y vueil les deux mains tendre Et le prendre sans plus attendre. Sa! puis que le tien hors du port, Emporter le vueil sanz deport En mon repaire.

1090

199 d

## LE VALLET

Pour rien qui soit n'ay peu faire Tant que l'aye avant de vous pris. Vostre est, soit ou ne soit de pris, Vaille que vaille. 1105

## LE JUIF

Tu diz voir. Je saray sanz faille Ains que je menjusse des dens, Sadoch, s'il y a riens dedans. Or entens: se riens as a faire, Congié te doing d'aler le faire Sanz plus attendre.

1110

## LE VALLET

Puis qu'ainsi est, je vois entendre A aprester nostre diner, Et je ne pense mais finer Tant qu'il soit prest. 1115

## LE JUIF

Par le grant Dieu, puis qu'ainsi est Que ci n'a nul autre que moy, Ouvrir le vueil. Egar! g'y voy Des florins une grant murjoe, Et sy voy dessus une escroe: Lire la vois sanz contredit Au jour pour savoir qu'elle dit. « Cest escrin a tout cest avoir, Va, ce fas j'a touz assavoir, A Bissance a un bon juif. Qui y demeure, s'il est vif, Nommé Moussé, ou a son hoir. » C'est a moy; n'en vueil plus savoir. En l'eure me vois entremettre De le bouter en sauf et mettre Dedans mon lit.

1120

1125

|      | Le bourgeois                               |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 1135 | Gobin, je n'ay point de delit              |   |
|      | De cy endroit plus sejourner.              |   |
|      | Arriére m'en vueil retourner               |   |
|      | A Bisçance, la ville noble,                |   |
|      | Qui nommée est Constantinoble :            |   |
| 1140 | Ne puis encor tant ville amer.             |   |
|      | Tu scez bien que j'ay mis en mer           |   |
|      | Tout mon avoir, si n'est pas doubte,       |   |
|      | Si le me fault suir a route.               |   |
|      | A touz les marchans que je say             |   |
| 1145 | Prins hier congié: nul n'en laissay. 200   | a |
| •    | Suivre me fault d'or en avant              |   |
|      | Mon avoir qui s'en va devant.              |   |
|      | Alons men : sus!                           |   |
|      | Gobin                                      |   |
|      | Sire, je n'y vois point en sus             |   |
| 1150 | De chose que vous vueillez faire.          |   |
|      | Puis qu'il vous plaist, il me doit plaire, |   |
|      | C'est de raison.                           |   |
|      | Le bourgeois                               |   |
|      | Tandis qu'avons belle saison,              |   |
|      | Pensons de cheminer, amis.                 |   |
| 1155 | Se l'avoir que j'ay en mer mis             |   |
|      | Dieu a port de salut m'amaine              |   |
|      | Et n'aye riens de mon demaine,             |   |
|      | Si sui je riche homme a touz jours,        |   |
|      | Il ne nous fault mais que deux jours       |   |
| 1160 | Errer qu'a Bisçance serons,                |   |
|      | Si te diray que nous ferons.               |   |
|      | A mon hostel t'en yras droit,              |   |
|      | Et je demourray cy endroit;                |   |
|      | Et de l'estat tu enquerras,                |   |
| 1165 | Et selon ce que bon verras,                |   |
|      | Dy que je vien hardiement;                 |   |
|      |                                            |   |

| Y | v | *  | 87 |
|---|---|----|----|
| А | Δ | ٠, | ×. |

200 b

| V     | UN MARCHANT ET UN JUIF               |     | 209  |
|-------|--------------------------------------|-----|------|
|       | Mais retournes ysnellement           |     |      |
|       | Icy a moy.                           |     |      |
|       | <b>G</b> овін                        |     |      |
|       | Voulentiers, sire, par ma foy.       |     |      |
|       | Demourez; je m'en vois batant.       |     | 1170 |
|       | A l'uis voy la Joscet batant;        |     |      |
|       | Adrescier me vueil celle part.       |     |      |
|       | Joscet, chier ami, Dieu vous gart,   |     |      |
|       | Compains royal!                      |     |      |
|       | JOSCET                               |     |      |
|       | Gobin, mon chier ami loyal,          |     | 1175 |
|       | Par le corps Dieu bien veignes tu!   |     | ,    |
|       | Baise moy. Conmant le fais tu?       |     |      |
|       | Or me dy voir, par amitié,           |     |      |
|       | Est mon seigneur sain et haitié?     |     |      |
|       | Ne me mens pas.                      |     | 0811 |
|       | Gobin                                |     |      |
|       | Raler m'en fault a li bon pas.       |     |      |
| b     | En bon point est, sachiez de voir.   |     |      |
|       | Envoié m'a devant savoir             |     |      |
|       | L'estat et conment on se porte       |     |      |
|       | Ceans, afin que li rapporte          |     | 1185 |
|       | Ce qu'an saray.                      |     |      |
|       | Joscet                               |     |      |
|       | Gobin, ja ne t'en mentiray:          |     |      |
|       | L'estat est bon, n'en doubtez point. |     |      |
|       | Di que sommes touz en bon point,     |     |      |
|       | Si diras voir.                       |     | 1190 |
|       | Gobin                                |     |      |
|       | Je li vois dont faire assavoir:      |     |      |
|       | Plus voulentiers en venra cy         |     |      |
|       | Et plus joieusement aussy.           | `   |      |
|       | Je le vois querre.                   |     |      |
|       | JOSCET                               |     |      |
|       | Et je te suiveray bonne erre;        |     | 1195 |
| T. VI |                                      | 1.4 |      |
|       |                                      |     |      |

200 C

1200

1205

Mais avant le feray savoir A ceulx que pourray percevoir Qui l'ont bien chier.

GOBIN

Mon seigneur, pour moy depeschier, Vos amis et vostre gent toute Sont en bon point, n'en aiez doubte. Entre les autrês a tel joie Joscet ne scet que faire doye; Après moy vient encontre vous; Mais avant le va dire a touz

Voz amis, sire.

LE BOURGEOIS
Or va bien, Gobin; sanz plus dire,
Saches d'errer ne fineray
Jusqu'a tant qu'en maison seray
En mon recoy.

1210

Joscet Sire Ytier, nouvelles. ITIER

Et quoy,

Joscet amis?

Joscet

Pour ce que je vous ay promis Que de mon seigneur vous diroie L'estat si tost com le saroie, Je vous dy qu'il est près de cy Et s'en vient et est, Dieu mercy,

Tout sain du corps.

GONTIER

Biaux seigneurs, est point voz accors Que je soie a vostre conseil? Sachés que riens savoir n'en vueil, S'il ne vous plaist.

1215

### ITIER

Vous y pouez bien: a court plait,
Sire, Joscet me dit ainsi
Que son seigneur est près de cy
Et que contre li veult aler;
Si vueil je faire, a brief parler,
Tout maintenant.

#### GONTIER

Il dit voir; la le voy venant.

Cy endroit plus ne nous tenons:

1230

A l'encontre de li alons;

Avançons nous.

# JOSCET

Mon chier seigneur, bien veigniez vous.

Conmant vous est?

### LE BOURGEOIS

Il m'est bien, mon ami Joscet.

Que tu soies le bien trouvé!

Conment t'es tu depuis prouvé

Que ne te vy?

#### JOSCET

Je me sui bien et bel chevi, Vous le sarez. 1240

### ITIER

Sire Audry, quant loisir arez,
Parlez a nous, s'il vous agrée.
Vostre venue est bien secrée.
Conment vous est nous vueilliez dire:
Que de meschief vous gart et d'ire
Le roy des cyeulx.

### 200 d

### LE BOURGEOIS

Seigneurs, onques ne me fu miex.

Que bien vegniez touz deux ensemble!

Or me regardez. Que vous semble?

Sui j'en bon point?

1250

## GONTIER

En si bon qu'il ne semble point Qu'aiez hors du pais esté; S'a il deux ans, en cest esté.

Que vous partistes.

LE BOURGEOIS

1255 Sire Gontier, verité dites.

Ne vueil que cy plus demourez,

Mais jusqu'an mon hostel venrez

Touz ensemble, et la buverons

Et des pais diviserons Qu'ay puis marchié.

LE JUIF

J'ay oy dire en plain marchié Qu'est revenuz en son hostel Celui a qui de mon chatel Prestay, il a deux ans, grant somme.

Par droit conme serf est mon homme, Car faly m'a de paiement. Sadoch, alons men vraiement. Je vois savoir qu'il me dira, Ou s'il le me reniera,

Ou s'il me dira : « Je le doy. » C'est trop bien a point, je le voy; A li vois parler sur son lieu.

Bon crestien, par le grant Dieu, Vous soiez le tresbien venuz! Longuement vous estes tenuz Hors du pais.

Le Bourgeois
Moussé, n'en soiez esbahis.
Ainsi le fault a marcheans
Selon que temps leur est cheans.

1280 Conmant vous est?

### LE JUIF

20 I a

Il m'est bien. Savoir vien du prest Que de mes deniers vous ai fait, S'il m'en sera riens satisfait; Car quant vous prestay mon avoir A certain jour le duy ravoir, Lequel jour est pieça passé. Ainsi le m'eustes fiancé. Plus, se un seul jour trespassiez Que mon serf a touz jours seriez. Se me dedites de ce point, Sachiez que je ne donrray point Un festu en vostre creance, Ne nulz n'y doit avoir fiance,

1290

1285

Je vous dy bien.

LE BOURGEOIS

Certes, Moussé, ne te doy rien, Se Deu t'ayt : bien t'ay paié. N'en fais ores si l'esmaié, Non, je t'en pri.

1295

LE JUIF .

Je prouveray bien sanz detry Que je vous prestay mon avoir, Qu'a certain jour devoie avoir. Mes tesmoins saray bien trouver, Mès certes ne pourrez prouver

1300

Le paiement.

LE BOURGEOIS Moussé, sanz plus de detriment Jusqu'a demain attenderas; Je te diray que tu feras, Sanz faire cy plus long devis; Et entre deux j'aray avis De te dire et monstrer conment Tu es paié tout plainement.

1305

1310

Te souffist il?

| •    |                                       |       |
|------|---------------------------------------|-------|
|      | LE JUIF                               |       |
|      | S'il me souffist? certes oil.         |       |
|      | A cest accort me vueil bien mettre,   |       |
| 1315 | Mais que vous deux y vueilliez estre, |       |
| •    | Si sarez se j'ay tort ou droit.       |       |
|      | Sus: je m'en vois de cy endroit       |       |
|      | Jusqu'a demain.                       |       |
|      | GONTIER                               | 201 b |
|      | Et nous y serons pour certain,        |       |
| 1320 | Moussé, et s'il y a descort,          |       |
|      | Nous vous metterons a accort,         |       |
|      | Moy et Itier.                         |       |
|      | Le juif                               |       |
|      | Sire, il en sera tout mestier,        |       |
|      | A ce que voy.                         |       |
|      | LE BOURGEOIS                          |       |
| 1325 | Seigneurs, demourez avec moy,         |       |
|      | Afin que ne soie escharny             |       |
|      | Du juif, mais de vous garni           |       |
|      | Soie, sanz vous point eslongnier.     |       |
|      | Oultre un po ay a besongnier          |       |
| 1330 | La hors, mentir ne vous en quier,     |       |
|      | A un marchant. Si vous requier        |       |
|      | Qu'a vous esbatre icy tendez          |       |
|      | Et une heure ou deux m'atendez        |       |
|      | Que je reviengne.                     |       |
|      | ITIER                                 |       |
| 1335 | Audri, sire, aviengne qu'aviengne:    |       |
|      | Alez, et nous le vous ferons.         |       |
|      | Cy endroit vous attenderons,          |       |
|      | Ja n'en doubtez.                      |       |
|      | GONTIER                               |       |
|      | Ce ferons mon; mais escoutez:         |       |

Nous vous prions, c'est sanz ruser Que ne nous faciez pas muser

Trop longuement.

201 C

Le Bourgeois
Non feray je certainement;
De ce ne vous soussiez point.

r 345 Ha! sire Diex, qui ne fault point A ceulx qui ont en toy fiance, Ferme foy et vraie esperance, Oui des cuers les pensées voiz Et qui clérement les congnoiz, 135o Tu scez, sire, par la grant foy Et ferme qu'ay eu en toy Mon avoir en l'escrin boutay Et puis en la mer le jettay Afin que par toy fust conduit, 1355 Biaux sires Diex, en celle nuit, Et que l'endemain l'adressasses Si qu'au juif m'en acquitasses, Et toy, qui plege es de l'avoir. Que le juif demande avoir, 1360 Ha! sire, qui tout puissant es, En paiz mon cuer de cecy mès; Demonstre moy par ton saint nom, Sire, se je suis quitte ou non, Car jusqu'a tant que j'en saray 1365 Le voir de cy ne partiray Toy depriant.

#### DIEU

Sanz plus estre cy detriant,
Mére, aler vueil a ce bourgeois
Qui de cuer, de bouche et de vois,
Me prie si devotement.
Avec moy, sus, appertement
Venez, et vous, anges, aussi.
Or sus! descendez jus de cy
Ysnellement.

# GABRIEL

1375 Vray Dieu, vostre commandement Acomplirons.

MICHIEL

Gabriel, voirement ferons. Loys avecques nous venra, Qui a chanter nous aidera.

1380 Loys, ferez?

Loys

Je vous tenray ce que direz, Soiez certain.

. Gabriel

Or sus, disons a chant hautain:

RONDEL

Reconfortes toy, cuer humain,
A qui Jhesu sa mére amaine
Du hault trosne de son demaine,
Car par amour tout prist en main.
Reconfortes toy, cuer humain
En eulz loant et soir et main

1390 Et non pas de loenge humaine,
Mais de celle qui es cieulx maine.
Reconfortes toy, cuer humain,
A qui Jhesu sa mére amaine
Du hault trosne de son demaine.

#### NOSTRE DAME

1395 Le desir qui ton cuer demaine
A savoir ce que nous requiers,
Pour ce qu'en vraie foy l'enquiers,
Amis, mon filz t'acomplira
En partiè, et si te dira

Gonment te convendra ouvrer,
Si tu veulz houneur recouvrer.
Pour ce l'oreille du cuer tens
Et ce que te dira entens.

# Filz, or li dites.

# DIEU.

Tu veulz savoir se tu es quittes
Au juif ou non, c'est t'entente.
Fay le cy venir sanz attente
Et m'en demandes tesmoingnage;
Et combien qu'il soit caus et sage,
Telle parolle li diray
De quoy vous deux accorderay,
N'en doubte pas.

Nostre Dame

Puis qu'avons ici fait le pas,
Ralons nous ent, fil, yl est temps.
Anges, chantez sons accordens
Sanz plus cy estre.

1415

GABRIEL

Dame de la gloire celestre, Nous ferons vostre voulenté. Seigneurs, de nous trois parchanté Soit nostre rondel tout a plain.

ndel tout a plain. 1420
Rondel

En eulx loant et soir et main
Et non pas de loenge humaine,
Mais de celle qui es cieulx maine,
Reconfortes toy, cuer humain,
A qui Jhesusa mére amaine 142!
Du hault throsne de son demaine.

LE BOURGEOIS

Vrais Diex, c'est bien chose certaine
Que cil maine bien sa querelle
Qui de cuer humblement t'appelle.
Sire, je vois sanz contredit
Faire ainsi conme tu m'as dit;
C'est pour le miex; ainsi le tien.

Ore, biaux seigneurs, je revien

202 a

1445

1455

1460

A vous ici.

ITIER

1435 C'est bien a point: la voi aussi Moussé venir.

Moussé

Seigneurs, pour verité tenir Revien cy. Sire, se mon prest Me voulez rendre, je sui prest

Du recevoir.

LE BOURGEOIS

Veulz tu que je te die voir?
Pour ta parole estre mal ditte,
Te monstreray que j'en sui quitte;
Car je tien tout pour verité
Mon plaige m'en a acquitté.

Mon plaige m'en a acquitté.
Se tu veulx venir a l'eglise
Ou la plegerie fu prise,
Je te prouveray et de fait
Par tesmoins mon paiement fait.

1450 Que diras oultre?

LE JUIF
C'est fort chose c'on le me moustre;

Nonpourquant voulentiers iray, Biau sire, et voz tesmoings verray. Seigneurs, je vous pri, vous et vous Trestouz, venez avecquez nous Veoir quelz tesmoinz il ara

Et conment il me prouvera Ce qu'il a dit.

ITIER

Moussé, ja n'en seras desdit: Or nous delivrons sanz detry. Sus, alez devant, sire Audri,

Et nous après.

Le bourgeois Je vois. Or me sivez de près, 202 b

| Car j'ay creance et ferme foy       |      |
|-------------------------------------|------|
| Qu'il est paié: riens ne li doy.    | 1465 |
| Vous le verrez, s'il plaist a Dieu. | ·    |

Ho! biaux seigneurs, vezci le lieu Ou cilz vers Moussé me plaigea Que Pilates a tort jugea. Or regardez que je feray 1470 Et entendez que je diray. Ha! mére de misericorde, A ton doulx filz prie et recorde Et requier qu'il me vueille oir Pour ceste assemblée esjoir. 1475 Roys Jhesu Crist, vrais filz de Dieu, Qui es vrai Dieu, vers cest esbrieu, Pour ton saint nom plus essaucier, Me tesmoingnes cy sanz cessier: De ce prest te plaise il a dire 1480 Se j'en sui quittes ou non, sire, Car tu scés, sire, j'en sui fis, Conment tout mon pouoir je fis De li paier.

#### DIEU

| DIEU                               |      |
|------------------------------------|------|
| Ne te chaille, amis, d'esmoier.    | 1485 |
| Au juif as paié moult bien         |      |
| Quanques tu avoies du sien         |      |
| Et a jour nommé, c'est la fin,     |      |
| A ces enseignes que l'escrin       |      |
| Est en son lit a tout l'avoir      | 1490 |
| Que je pour toy li fis avoir,      |      |
| Tout tel conme en mer mis l'avoies |      |
| La nuit que paier le devoies,      |      |
| Dont l'endemain il le trouva       |      |
| Ou a ses piez li arriva,           | 1495 |
| Si le prist quant le vit a port.   |      |
| De ce tesmoingnage te port,        |      |

Ceci te fis pour la grant foy Que je vy qu'avoies en moy Et la creance.

202 C

1500

1520

GONTIER

Moussé, or appert sanz doubtance Qu'a vous est bien sire Audry quittes De cc que li demandez. Dictes,

Est il ainsi?

LE JUIF

1505 Ha! seigneurs, je vous cri mercy.

Le cuer m'esbahist a merveille

De ceste non pareil merveille.

Je voi bien et suis cognoissans

Que vostre Dieu est tout puissans

Et vostre loy en bonté passe
La nostre; dont sanz plus d'espace,
Je vueil crestien devenir.
Je vous pri, faites moy venir
Qui crestienté me donrra

1515 Et en la foy m'entroduira Que vous tenez.

LE BOURGEOIS

Moussé, s'avecques nous venez:
A nostre evesque vous menrons
Et par devers lui tant ferons
Qu'il meismes vous baptisera
Et la foy vous enseignera
Et la loy que devrez tenir.
Oultre, s'il vous y plaist venir,
Deux de nous serons voz parrains.

Or y venez, mon ami, ains

Qu'ailleurs ailliez.

LE JUIF Seigneurs, pour Dieu, ne m'en failliez.

J'ay tresgrant desir d'y aler, Afin que puisse a li parler.

Sire, il a ja deux ans passez Qu'a ce bourgois prestai pour voir Bien mil livres de mon avoir

Qu'a jour nommé me devoit rendre, Ou se non, le pourroie prendre Conme mon cerf toute sa vie.

|              | Tantost s'en ala par navie,        |       |
|--------------|------------------------------------|-------|
| 1560         | Ce dit il, en mainte contrée.      |       |
|              | Ne sé qu'il fist, mais la journée  |       |
|              | Propre que paier me devoit,        |       |
|              | Si conme promis le m'avoit,        |       |
|              | Une telle merveille avint          |       |
| 1565         | Qu'un escrin par mer flotant vint  |       |
|              | Jusques au bort de l'iaue a nage;  |       |
|              | Et je qui fui sur le rivage,       |       |
|              | Quant le vi, ne me deportay,       |       |
|              | Mais le pris et l'en emportay      |       |
| 1570         | Et dedans ay trouvé d'avoir        |       |
|              | Autant qu'il me pouoit devoir      |       |
|              | Et une escroe qui disoit           |       |
|              | Qu'a moy tout cest avoir venoit.   | 203 a |
|              | A tant ne me suis pas tenuz,       |       |
| 15 <b>75</b> | Mais si tost conme il est venuz    |       |
|              | Je li ay demandé le mien.          |       |
|              | Il m'a dit : « Je ne te doy rien,  |       |
|              | « Mon plaige m'en a acquitté. »    |       |
|              | Or m'avoit il pour verité          |       |
| 1580         | En plege baillé Jhesu Crist:       |       |
|              | Je n'en pris onques autre escript. |       |
|              | Nié li ay son paiement;            |       |
|              | Il me respondi lors briément:      |       |
|              | « De le te prouver sui tout prest. |       |
| 1585         | Vien a celui qui mon plege est. »  |       |
|              | A l'eglise, sire, alez sommes,     |       |
|              | Li et moy et ces autres hommes.    |       |
|              | Si tost que nous venismes la,      |       |
|              | L'ymage de Jhesu parla             |       |
| 1590         | Et dist: « Je te port tesmoingnage |       |
|              | Que l'escrin fis venir a nage      |       |
|              | A jour nommé, a tout l'avoir       |       |
|              | Que ce juif demande avoir,         |       |
|              | Et cil le prist et par delit       |       |

#### UN MARCHANT ET UN JUIF

223

| Aus piez l'a mucié de son lit. » | 1595 |
|----------------------------------|------|
| Quant j'ay ceste chose sceu      |      |
| Et ce miracle aperceu,           |      |
| J'aprouvé et dis plainement      |      |
| Que Jhesus est Diex vraiement    |      |
| Et que regne en gloire celestre. | 1600 |
| Pour ce requier crestien estre   |      |
| Et qu'il vous plaise.            |      |
| L'EVESQUE                        |      |
| Or ne t'en mez plus en malaise,  |      |
| One wantentiare to to forest     |      |

Or ne t'en mez plus en malaise,
Que voulentiers le te feray;
Mais avant mes clers manderay
Qui devant nous chantant iront,
Car doulce voiz et souvraine ont.
Venir les voi, c'est bien a point:
Mander ne les me convient point.
Mes clers, ne me vueilliez desdire;
Maintenant vous fault un chant dire
Qui soit delictable a oir,
Et qui touz nous face esjoir.

203 b Et qui touz nous face esjoir.

Droit au moustier vous avoiez

Et en chantant nous convoiez.

1615

Or sus, chantez.

Les clers

Mon chier seigneurs, voz volentez

Ferons de cuer, c'est bien raison,
Afin que n'aiez achoison
De nous blamer.

1620

Un Motet

On vous doit bien, vierge, loer,
Quant pour nous d'enfer desnoer
Dieu se fist en vous homme,
Qui de la mort nous acquitta
Ou Adam touz nous endebta
Par le mors de la pomme.

1625

Explicit.

# XXXVI

MIRACLE

DE

PIERRE LE CHANGEUR

T. VI 15

# PERSONNAGES

~~~~~

LE PREMIER POVRE, DIDIER DEUXIESME POVRE, MENAIT TROISIESME POVRE, GILLE LE TALEMELIER PIERRE LE CHANGEUR LE CLERC PIERRE, GALOT LA BEGUINE DIEU PREMIER ANGE, GABRIEL DEUXIESME ANGE, MICHIEL NOSTRE DAME TROISIESME ANGE PREMIER DYABLE, SATHAN DEUXIESME DYABLE, VEHEMOT LE MARINIER LE MARCHANT Zoile PREMIER COMPÉRE, GUILLAUME DEUXIESME COMPÉRE, MAUGIER RAINFROY PREMIER ESCUIER ZOILE DEUXIESME ESCUIER ZOILE LE PORTIER LA FILLE ZOILE

204 a

mei hereditas illius et in plenitudine sanctorum detencio mea. Ecclesiastici xxiiio. La glorieuse vierge Marie, après sa predestinacion, qui fu dès avant les siecles, par laquelle elle a surmonté toutes personnes mortelles, et après aussi son assumpcion ou ciel, par laquelle elle a surmonté touz les anges, maintenant encore procedent a plus grant planté de loenge nous intime et denonce une autre seue excellence, c'est assavoir qu'elle est loée et amée ou peuple. Et si conme elle n'est surmontée en predestinacion des siecles, en conversacion en ce monde, en perfeccion de euvres et de vertuz et en son assumpcion es cieulx, aussi n'est elle surmontée en reverence et en devocion des peuples, si que elle surmonte touz les sains. Et pour ce dit elle les paroles proposées : radicavi, etc.; je m'ay enraciné ou peuple honnorifié, et es parties de mon Dieu est mon heritage, et en la plenitude des sains est ma detencion. Et en ces paroles la vierge benoite mett troys choses, a denoter troys estaz des loyaux crestiens qui par grant devocion cuerent a li et la servent, c'est assavoir : l'estat des prelaz que je entens par le peuple honorifié. Et pour ce que ceulx qui telx sont sont dignes de double honneur, c'est assavoir de temporelle et espirituelle puissance, car ilz sont prestres qui se sont donnez a Dieu servir especiaument, et sont péres du peuple esperituelment, et pour ce du premier est il dit Ecclesiastici viiº: Honora Deum, etc.: honneure Dieu et porte honneur aux prestres. Conment honneure Dieu? Voire en li administrant, car saint Jehan dit : Si quis

ADICAVI in populo honorificato et in partes Dei

204 b

michi ministraverit, honorificabo eum, etc.: celui qui m'amenistrera, c'est a dire qui de cuer me servira, dit Diex, celui honnorifiera mon pére. Après en ce que la vierge dit: Et in partes Dei mei : et es parties de mon Dieu, est denoté l'estat des contemplatis, pour ce qu'il se sont traiz et mis en l'espicial partie de Dieu et non pas a li servir de cuer ou par dedans seulement, mais en habit et estat par dehors singuliérement, et de ceulx ci est il dit Deuteronomii xxxII°: Pars autem Domini populus ejus. Telz contemplatis sont la partie de nostre seigneur et son peuple. Et après est denoté l'estat de ceulx qui vivent en la vie active, qui sont entenduz par ce qui est dit en nostre thyeume: Et in plenitudine sanctorum, etc.: et en la plenitude des sains est ma detencion, ce dit la vierge benoite. Par ceulx ci j'entens ceulx qui vivent en vie active, pour leur multitude par laquelle ilz surmontent les autres devant diz et pour leur plantureuseté par laquelle en generacion faisant ilz emplent le nombre des loyaulx par lesquiex les siéges de paradis seront empliz; et selon la difference des estaz la vierge benoite mett difference de devocions qui leur sont ottroiées; car ou regart du peuple honorifié elle mett enracinement et dit : Je m'ay enraciné ou peuple honorifié, c'est es prelaz. Haa! beneuré peuple en qui s'est enracinée la vierge a ce que touz jours elle croisse en leur pensée par amour et dileccion, en leur bouche par predicacion pour y avoir de louenge fruttificacion, et en euvre par ensuite et imitacion, jouste ce qu'il est dit Ecclesiastici xximo: Je sui, dit la vierge, comme la vigne, qui ay fruttiffié en odeur de soueveté, voire par doulce et vraie humilité et par parfaicte charité. Mais conment cuides tu que la vierge s'enracine en personne orgueilleuse et plaine de vanité, n'en personne plaine d'avarice et de cupidité, n'en personne luxurieuse ne plaine de charnalité? En touz ceulx ci ne peut la vierge ses racines mettre ne fichier, et pour ce dit elle notablement : Je

204 C

m'ay enraciné ou peuple honorifié, c'est assavoir ou peuple que ne deshoneure point luxure, ne charnalité, ne avarice de biens temporieux, ne cupidité, ne que ne deshonneure point orgueil ne vie plaine de vanité. Après quant a l'estat des contemplatis, la vierge dit : In partes Dei mei : es parties de mon Dieu est mon heritage. O beneurées parties ou la vierge a assis et prins son heritage! Et ce est dit ou pour ferme et longue habitacion, dont il est escript Ecclesiastici xxIIIIº: in omnibus requiem quesivi, etc. : j'ay quis en toutes choses repos et me demourray en l'eritage de nostre seigneur; ou pour le doulx goust de l'eritage virginal et la participacion, dont il est dit ou livre et chapitre dessus dit : Spiritus meus super mel dulcis et hereditas mea, etc. : mon esperit est doulx conme miel et mon heritage plus doulx que la raye de miel. Et de ceci exposer je me passe pour cause de brieté, mais a ce que nostre thyeume dist : In pleninitudine sanctorum, et cetera, la vierge benoite dit que sa detencion est en la plenitude des sains; par ceste plenitude je entens ceulx qui sont en la vie active, qui contendent ci aval a detenir celle vierge, mais differenment : les uns par abstinence de jeuner, les autres par aumosnes donner, les autres par oroisons faire et li prier et saluer; et toutes ces choses faire nous font avoir et detenir la vierge, et pour elle jeuner et aumosnes donner et elle prier et saluer. Dont Thobie dit : Bonne chose est oroison avecques jeune et aumosne. Mais note bien que elle dit : en la plenitude des sains, voire de ceulx en qui sont sains desirs, saintes paroles et saintes euvres. Si li prions qu'elle nous doint en ce monde avoir si saintes paroles et si sains desirs et si saintes euvres que nous en puissons venir conme sains avecques elle sanz fin. Amen.

204 d

Cy conmence un miracle de Nostre Dame d'un marchant nommé Pierre le changeur, qui par lonc temps avoit vesqui de mauvaise vie, qui fu si malade que il cuidoit morir, et en sa maladie vit en avision les dyables qui le vouloient emporter, et Nostre Dame l'en garenti a la proiére d'un ange qui le gardoit, et depuis vint a santé et fist tant de bien qu'il converti un sarrazin. 205 a

### LE PREMIER POVRE

Diex doint bonne encontre au jour d'ui!
Que sanz doubte si povre sui
Que je n'ay ne pain ny argent.
Donnez a Didier, bonne gent,
Que Dieu voz pechiez vous pardoint.
Elas! ne truis qui rien me doint;
Ne me sçay quelle part embatre.
Je m'en vois en la place esbatre
Et illeuc au soleil seoir.
Encore est de moy pourveoir
Et pourchacier assez bonne heure;

Encore est de moy pourveoir
Et pourchacier assez bonne heure;
Un po vueil ci faire demeure.
Les compaignons attenderay
Avec qui je m'esbateray

Jusqu'a grant messe.

DEUXIESME POVRE
Doint bon jour, Didier! Egar! qu'est ce
Qui t'a si matin admené?

40

# 205 b T'a ame depuis riens donné Que ci venis?

PREMIER POVRE
Nanil, Menait, par saint Denis.
Ce qu'er soir n'oy, mon ami chier,
Que souper me fit descouchier
Si matinet.

DEUXIESME POVRE
Tu en as le ventre plus net
Et la fourcelle et l'estomac. 25
A il point de pain en ton sac
Pour aler boire?

PREMIER POVRE

Nanil, amis, par saint Magloire,
N'en ma bource denier ne maille.
Siez t'emprès moy, vaille que vaille:
30
Un po ci nous esbaterons
Et puis pourchacier nous yrons
Aval la ville.

DEUXIESME POVRE
Or soit. Ho! vezci venir Gille
L'enfondu qui nous vient veoir. 35
Sa, Gile, venrez vous seoir
Avecques nous?

GILE, TROISIESME POVRE
Oil, Menait, mon ami doulx:
Pour c'y vien je, sachiez de voir.
Que bon jour puissiez vous avoir
Touz deux ensemble.

PREMIER POVRE
Seigneurs, dites moy s'il vous semble
Que die bien: ne detrions,
Mais pour noz bienfaiteurs prions,
Tant pour femmes conme pour hommes, 45
Car je vous di tenuz y sommes,
C'est tout certain.

55

DEUXIESME POVRE Didier, c'est voir, je t'acertain Que des bienfaiz que d'eulz avons, Loer Dieu pour eulz en devons

Et li prier.

TROISIESME POVRE Or nous di ci sanz detrier, Menait, par ta foy, qui ceulx sont Qui plus voulentiers bien te font

Et plus souvent.

DEUXIESME POVRE Je le te diray par convent Qu'autel feras.

TROISIESME POVRE Je te promet, tu les m'orras Après nommer.

DEUXIESME POVRE C'est bien. Or pensez d'assommer, Vous deux, quans je vous en diray. Premiérement vous nommeray Une dame ja bien viellete Qui veuve est, appellée Huguette: 65 A son hostel ne faux je goute

Que touz jours n'y aie, sanz doubte, Char ou poisson, potage ou pain, Puis qu'a son huis d'aler me pain; Dieu ses biens li croisse et foisonne! Après souvent aussi me donne

Une seue bonne voisine Que Dieu face de gloire digne, Oui surnommée est la Bossue; Riche femme est, assez cossue: D'elle, chascun jour de karesme,

Ay une escuelle que j'esme Et prise a plus de six deniers. Aussi me donne voulentiers

205 c

60

70

205 d

| Un preudomme c'on nomme Hernault<br>De Bisquariel; Diex le consault!<br>De moy donner rest moult engrant<br>Un c'on nomme Jourdain le Grant,<br>Toutes foiz qu'a son hostel vois;<br>Si fait aussi un bon bourgeois | 80         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C'on appelle Pierre le Maistre. Si tost qu'a son huis me voit mettre, Je ne fail point, quel jour que soit, Que de ses biens il ne m'envoit Pain ou argent.                                                         | 85         |
| Troisiesme poure                                                                                                                                                                                                    |            |
| Quant tu as tant de bonne gent A chalans, tu doiz estre riche. Ne cuides pas que je te triche, Je n'en sui pas de tant acointe: Je n'ay seulement qu'a la pointe                                                    | 90         |
| Saint Eutasse un tournois par jour. D'ilec je m'en vois sanz sejour Par les halles au Grant Godet, Puis a Simon Triquefadet, Qui demeure au port Nostre Dame.                                                       | 9 <b>5</b> |
| D'ilec m'en revien a la dame Du Chastel, la femme Raulin: La ay je du pain et du vin Et de la char et du potage; C'est l'ostel ou plus d'avantage                                                                   | 100        |
| Ay entre touz.  PREMIER POVRE  Seigneurs, et que me dites vous  De l'ostel Pierre le changeur,  Qui a surnom de peageur  Pour ce qu'il reçoit les truages?                                                          | 105        |
| Y avez vous nulz avantages N'aumosnes, dites?                                                                                                                                                                       | 110        |

140

206 a

# DEUXIESME POVRE

D'un biau nient dire t'aquittes. Il est bien voir conme evangille N'a si riche homme en ceste ville;

115 Mais va tost ta bouche laver, Car du plus merde et plus aver Homme que l'en puisse savoir Parles, et si put tout d'avoir; Et si het tant la povre gent Qu'onques une piéce d'argent 120

Je ne li vi donner pour Dieu. Gilet, fuz tu onques en lieu Ou il donnast denier ne maille? Je pense que nanil sanz faille.

Et toy, qu'en scez? 125

TROISIESME POVRE Je vi devant hier qu'amassez Ne sçay quans a son huis estoient, Qui l'aumosne avoir attendoient, Mais a tout un baston sailli

130 Hors de l'ostel et s'en failli Bien po qu'il ne les menhaigna; En les chassant les rechigna

Trop laidement.

LE PREMIER POVRE Je vous di bien certainement C'onques a son huis je ne quis Aumosne ne ne li requis. Mais que me voulrez vous donner S'au jour d'ui par mon sermonner Puis de lui quelque chose avoir? Je voulroie trop bien savoir

Que me donrez.

DEUXIESME POVRE Didier, vezci que vous ferez: Vous l'irez, biau sire, essaier,

206 b

| Et ne vous vueilliez esmaier:           |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Que s'aumosne en la main vous mett,     |     |
| Quelle que soit, je vous promett,       | 145 |
| Si tost conme je la verray,             |     |
| De vin franchement vous donrray         |     |
| Plaine une quarte.                      |     |
| PREMIER POVRE                           |     |
| Feras dont? et, par sainte Marthe,      | 150 |
| G'y vois, et si ne fineray              |     |
| Jusqu'a tant qu'a son huis seray        |     |
| Et que le voie.                         |     |
| TROISIESME POVRE                        |     |
| Or vas: mais que de sa monnoie          |     |
| Ne d'autre riens donner te vueille,     | 155 |
| Certes j'en aray grant merveille        |     |
| En mon courage.                         |     |
| · DEUXIESME POVRE                       |     |
| Perdre aussi bien va son langage        |     |
| Conme s'il aloit batre Saine;           |     |
| Mais tien que, se Pierre l'assaine,     | 160 |
| D'un baston avant li donrra             |     |
| Ou de ce que tenir pourra               |     |
| Que bien li face.                       |     |
| LE PREMIER POVRE                        |     |
| Vezci son huis. S'on ne m'en chace,     |     |
| Par foy, je ne m'en mouveray            | 165 |
| Tant que venir hors le verray,          |     |
| Ou s'il est hors tant qu'il reviengne.  |     |
| Ci endroit, aviengne qu'aviengne,       |     |
| L'attenderay.                           |     |
|                                         |     |
| LE TALEMELIER                           |     |
| Maishui plus ne sejourneray.            | 170 |
| Porter m'en vois ce pain bonne erre,    |     |
| Qui tout tendre est, chiez sire Pierre, |     |
| Car de tel pain voulentiers use.        |     |
| Car de tel pain voulentiers use.        |     |

195

Un povre que je voy qui muse
A sa porte, s'aumosne atent
Ne bienfait, a folie tent.
Sire Pierre voy la venir:
S'a sa porte le voit tenir,
Il le batra, je n'en doubt point,
Avant qu'une aumosne li doint.
Nientmoins d'aler m'avanceray
Tant qu'a la porte avant seray

Que li, se puis.

# PIERRE

Que fais tu ci, dy, a cest huis? N'y as que querre.

PREMIER POVRE

Sire, pour Dieu vous vueil requerre Que vous me donnez une aumosne: Que Dieu qui maint lassus ou trosne S'amour vous doint!

# PIERRE

190 Non, Dieu! mais se t'en donne point,
Pendre me puist on d'une hart.
Passe, passe, truant, paillart,
Vuide ma porte.

LE TALEMELIER
Vezci pain, sire, que j'aporte,

Cuit d'amatin.
PREMIER POVRE

206 C

Que Diex qui de l'iaue fist vin, Sire, vous soit misericors! A moy qui sui un povre corps Aucun bien faites.

# PIERRE

200 Se tost d'aler tu ne t'afaittes, Par sainte croiz de Valenton, Et je tien pierre ne baston,

| Je t'en donrray par tel essart          |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Que diras que dyable y ait part.        |     |
| Mett jus, amis.                         | 205 |
| LE TALEMELIER                           |     |
| Voulentiers, sire. C'est jus mis        |     |
| Puis qu'il vous plaist.                 |     |
| Premier povre                           |     |
| E! pour Dieu, mon seigneur, s'ou plait, |     |
| Ma grant povreté repassez.              |     |
| D'une petite aumosne assez              | 210 |
| Riche seray.                            |     |
| PIERRE                                  |     |
| Riche homme assez tost te feray,        |     |
| Par la foy que je doy saint Pierre,     |     |
| Si je truis ne baston ne pierre.        |     |
| En regardant ça et la.                  |     |
| Hé! puis que point ici n'en truis,      | 215 |
| Se j'en devoie estre destruis,          |     |
| A la teste te jetteray                  |     |
| Ce pain, si que je te feray             |     |
| A terre la cervelle espendre.           |     |
| lci li jette le pain.                   |     |
| Il a bien sceu les mains tendre         | 220 |
| Contre le pain, et si l'emporte.        |     |
| Or, reviens, reviens a ma porte,        |     |
| Se fais que sage.                       |     |
| Le talemelier                           |     |
| Sire, atrempez vostre courage.          |     |
| Ennuieux a esté sanz doubte.            | 225 |
| Voulez vous que ce pain je boute        |     |
| La dedans, sire?                        |     |
| PIERRE                                  |     |
| Oil. Haro! que j'ay grant ire           |     |
| Que de li n'ay fait mon plaisir!        |     |
| Certes c'estoit tout mon desir          | 230 |

Que du pain tel cop li donnasse

206 d

245

260

Qu'en la place mort le jettasse. Mais j'ay failli, dont suis irez. Alez ent: quant rapporterez Du pain, et mon clerc y sera, L'un et l'autre vous taillera :

Il a la taille.

LE TALEMELIER Il me plaist, et le vueil sanz faille. A Dieu, chier sire!

PIERRE

A Dieu, amis, qui vous gart d'ire 240 Et de pesance!

> LE CLERC PIERRE Mon seigneur, sachiez sanz doubtance De faire vien vostre message, Et ay trouvé sire Lippage Oui voz lettres envoiera Au pais si tost qu'il pourra

> > Message avoir. PIERRE

Il me souffist assez pour voir. Sa, siez te cy.

PREMIER POVRE

Seigneurs, je revien, vez me ci, 250 Et vous afferme pour certain Oue sire Pierre de sa main M'a donné ce pain qui est tendre. Avant, Menait: sanz plus attendre, Pour ta conscience apaier, 255 Vien la quarte de vin paier Que gagié m'as. DEUXIESME POVRE

Se Dieu t'aist, ne me mens pas, Didier: l'as tu si pourmeu Oue ce pain que tiens receu

| XXXV1 | PIERRE I | E CHANGEUR | 239 |
|-------|----------|------------|-----|

# As de sa main?

PREMIER POVRE

Par la foy que doy saint Germain, Oil, Menait.

207 a

TROISIESME POVRE
Je tien que de nouvel renait,
Quant aumosnier est devenu.
Marie! il t'est bien advenu.

Marie! il t'est bien advenu, Car onques mais n'oy parler Qu'a nul, tant y sceust aler,

Il donnast rien.

Premier povre Je ne scé, mais je vous dy bien

Qu'il meismes ce don m'a fait. Si vous pri, Menait, que de fait En la taverne nous menez

Et ce pot de vin nous donnez Qu'avez promis.

DEUXIESME POVRE

Je le feray de cuer, amis, Puis qu'ainsi est; or nous hastons, Et si vous pri que nous chantons En alant; suivez m'ou je vois.

Or sus, disons: Au bois, au bois!

PIERRE

Galot, la parole et la voiz
M'afebloient trop malement.
Je sui en accès vraiement:
Ne puis plus ci, mon ami chier.
Pour Dieu, maine moy tost couchier,
Et je t'en pri.

GALOT LE CLERC Sire, je feray sanz detri, C'est raison, vostre voulenté. Sa, venez, que bonne santé

265

270

275

280

| 240 | MIRACLE DE XXXVI                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | Vous soit de Dieu donnée en bréve! Escoutez: s'a aler vous gréve, Si vous appuiez dessus moy; Je le vous dy de bonne foy, N'en doubtez pas. Pierre                                     |
| 295 | Jusqu'a mon lit n'a pas deux pas; Ne me fault point d'apuiement, Mais tien me bien tant seulement Par ce braz destre.  GALOT  V. 1997                                                  |
| 300 | Voulentiers, mon seigneur et maistre, A vostre gré vous sera fait. Or ça, vezci vostre lit fait: Je vous pri que vous depeschiez Et qu'apertement vous couchiez Sanz sejourner. PIERRE |
| 305 | Sur ce costé me vueil tourner Pour savoir s'il m'en sera miex. Diex, que feray? Han! Diex, han! Diex! Certes, je muir, ce croy, c'est nient. Une beguine me convient                   |
| 310 | Avoir qui me sache garder. Vas m'en querre une sanz tarder, Galot amis. GALOT Vez me la, sire, a voie mis,                                                                             |
| 315 | Et sachiez je ne fineray Tant q'une vous en amenray Bonne et certaine.                                                                                                                 |

PIERRE
Han! Diex, que j'ay souffert de paine
Et que j'ay par le corps d'angoisse!

Et si n'est pas que ne me croisse

Ceste douleur de mal en pis,

| v | 1                      | X | 17 | T |  |
|---|------------------------|---|----|---|--|
|   | $\boldsymbol{\Lambda}$ | _ | ٧  |   |  |

#### PIERRE LE CHANGEUR

241

Et me descent du chief ou pis Et es costez.

GALOT

Mon chier seigneur, or vous ostez, S'estre peut, d'ainsi lamenter. Amené vous ay sanz doubter La meilleur garde des beguines; Au mains de toutes ses voisines

325

Y est tenue.

PIERRE

M'amie, bien soiez venue. En moy n'a voir ne jeu n'esbat, Tant me deult le chief et debat

330

Et me fait mal.

207 C

LA BEGUINE

C'est voir que les maux a cheval Viennent, mais a pié, sire doulx, S'en vont. Monstrez ça vostre poux. Gardez, ne vous dejettez point : Vous serez tantost en bon point, Si plaist a Dieu de paradis. Je vous vois ordener tandis Un colis de quoy humerez Quant hors de vostre accès serez.

335

Or mettez paine de suer Sanz vous debatre ne muer : 340

Tost revenray.

GALOT

C'est bien dit : lez li me tenray

345

Tant que venrez.

DIEU

Anges, savez que vous ferez? Alez m'un siége la jus mettre Ou seoir conme juge et maistre

Avec li, con souvent advient,
Qu'aions siége ou puist estre assise
Tout prest et delez son filz mise
370 Ici entour.

375

207 d

PREMIER ANGE

Afin que se sa mére vient

Or soit fait du plus noble atour Que pourrons sanz arrestoison : Quant c'est pour Dieu, c'est bien raison; Puis l'irons dire.

DEUXIESME ANGE

Or bien, c'est fait : alons men. Sire, Le siége qu'avez demandé, Ainsi que l'avez conmandé, Si est tout prest.

208 a

38<sub>o</sub>

385

**3**90

39**5** 

400

### DIEU

Puis qu'ordené l'avez, bien est Et je sui tout prest d'aler y. Or entendez: n'y ait cely Qui compagnye ne me tiengne De vous touz et qu'avec moy viengne

A brief parler.

NOSTRE DAME

Chier fil, preste sui d'y aler.

Descendez touz.

PREMIER ANGE

Dame des cieulx, si faisons nous. Or sus! a voie nous mettons

Et en alant d'accort chantons

Touz troys ensemble.

TROISIESME ANGE

C'est bien a faire, ce me semble.

Avant: prenez.

Ici viennent chantant, et quant Diex est assis et Nostre Dame, le tiers ange va au malade et dit :

Creatures de Dieu maudites,

Que querez vous ci endroit? dites. Vuidez bon pas.

DEUXIESME DYABLE

Pour quoy? pour vous non ferons pas;

Ne voulons riens avoir du vostre, Mais nous voulons ce qui est nostre

Avoir, c'est l'ame de ce corps. N'attendons fors qu'elle soit hors

Du corps yssue.

TROISIESME ANGE

Faulx ennemis, il dort et sue. Cuidez vous qu'il doie morir?

Nanil, c'est signe de guerir. Et, s'il avoit passé le pas 405 De la mort, ne l'ariez vous pas:

415

420

425

Autre l'ara.

PREMIER DYABLE
Sy arons, qui droit nous fera;
Car tant est de mal entechiez
Et tant a fait de grans pechiez
Qu'il n'est riens qu'il ait desservi
Qu'estre du feu d'enfer servi
Sanz finement.

DIEU

Vaz, si m'amaine vistement Ceulz la qui ainsi se combatent. Savoir vueil de quoy se debatent Entre eulz ainsi.

PREMIER ANGE
Faire les vous vois venir ci,
Sire, puis que le conmandez.
Vous touz estes de Dieu mandez.
Avant passez, venez a li,
Bons et mauvais, n'y ait celi
Qui ci demeure.

Troisiesme ange Gabriel, g'i vois tout en l'eure, Mon ami doulx.

DEUXIESME DYABLE
N'en doubtés, aussi ferons nous:
Aussi tost que vous y serons,
Et sachiez nous li requerrons
A avoir droit.

DIEU

430 De quoy avez vous la endroit Tant debatu?

PREMIER DYABLE
Sire, vraiz juges, telz es tu,
Vezci de quoy. La gist un homme:
Quel? tel que dix chevaulx a somme
Ne pourroient pas, ce sachiez,

208 b

| Porter le quart de ses pechiez,    |      |
|------------------------------------|------|
| Non le quint, ce sachiez de voir.  |      |
| Et cestui ci le veult avoir        |      |
| Et dit que n'y avons puissance!    |      |
| Et il est voir que des s'anfance   | 440  |
| Il devint gloton et yvrongne,      |      |
| Ne n'avoit honte ne vergongne      |      |
| De tolir a la bonne gent           |      |
| Ce qu'il pouoit de leur argent.    |      |
| Après, sire, quant il advint       | 445  |
| Qu'en l'aage de vint ans vint,     |      |
| Conment usa il sa jonnesse?        |      |
| Conment? quoy qu'il eust richesce, |      |
| Si fu le plus de ses deduiz        |      |
| Aler de nuiz rompre les huiz       | 450  |
| A mariées et pucelles              |      |
| Et de les efforcer, et celles      |      |
| Qui de riens li contredisoient     |      |
| En l'eure batues estoient          |      |
| Et navrées vilainement.            | 455  |
| Or regardez, sire, conment         |      |
| Le devons perdre.                  |      |
| DEUXIESME DYABLE                   |      |
| Pour moy confermer et aherdre      |      |
| A ce qu'il a dit soustenir,        |      |
| Sire, il est voir et se venir      | 460  |
| Veist un povre homme a son huis,   |      |
| Tant par estoit de pitié vuiz      |      |
| Qu'avant d'un baston l'estonnast   |      |
| Qu'aumosne nulle li donnast.       |      |
| Vers eulx estoit trop depiteux,    | 465  |
| Plain d'avarice et convoiteux:     |      |
| D'eulz veoir avoit grant despit.   |      |
| Demandez veoir sanz respit         |      |
| Contre ce que mettons en fait      |      |
| Quel bien il a ne dit ne fait      | 470  |
|                                    | 17 - |

# Et qu'il le monstre.

208 c

Avant! Que diras tu encontre Ce qu'il ont proposé? respons. Le bien qu'a fait pas ne repons, Mais met l'en place.

475

TROISIESME ANGE

Ici vient à Nostre Dame.

E! mére Dieu, par vostre grace Aidiez m'a ce pecheur secourre Et de ces ennemis rescourre,

Tresdoulce dame.

NOSTRE DAME

480 N'est pas

N'est pas le corps encore et l'ame En vie humaine?

TROISIESME ANGE
Si est, vierge de pitié plaine:
Du corps l'ame onques ne parti;
Mais je doubt bien que se par ti
Ne li est fait, dame, secours,

Qu'en enfer ne s'en voit le cours Pour ses meffaiz.

Nostre Dame
Me peuz tu monstrer nulz biens faiz
C'onques en sa vie feist,
N'oroison nulle qu'il deist

Devotement?

TROISIESME ANGE
Nanil, ma dame, vraiement.
Je ne scé pas c'onques sa vie
Eust d'aucun bien faire envie,
Mais que de nuit et jour penser
A assembler et amasser,
Fors tant que puis deux jours en ça
Un povre a son huis s'adressa,
Qui pour avoir bienfait le quist

495

490

| IVXXX | PIERRE LE CHANGEUR                                                                                                                                            | 247 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Et son aumosne li requist. Si ne scé de quoy s'aquitta, Au povre lors un pain jetta Non pas de bonne voulenté, Non, mais, a dire verité,                      | 500 |
| 208 d | Par grant despit et par grant ire. Toutes voies vous puis je dire Le povre si se deporta Et prist le pain et l'emporta. C'est tout quanque je scé qu'ait fait | 505 |
|       | De bien, dame, n'en dit n'en fait,<br>Puis qu'il nasqui.                                                                                                      | 510 |
|       | Nostre Dame                                                                                                                                                   |     |
|       | Si a trop meschamment vesqui,<br>Dont ne doit pas estre esjouy.                                                                                               |     |
|       | Ore je t'ay assez ouy:                                                                                                                                        |     |
|       | Je vueil a ta peticion                                                                                                                                        | 515 |
|       | Encliner par compascion.                                                                                                                                      | _   |
|       | Ici parle a Dieu.                                                                                                                                             |     |
|       | Sire Dieu, qui ta deité                                                                                                                                       |     |
|       | Couvris en moy d'umanité                                                                                                                                      |     |
|       | Pour les pecheurs justefier<br>Et les justes saintiffier                                                                                                      | 520 |
|       | Et les saintiffiez en gloire                                                                                                                                  | 520 |
|       | Mettre, j'ay trop bien en memoire                                                                                                                             |     |
|       | Conment ces ennemis accusent                                                                                                                                  |     |
|       | Ce malade pour ce qu'il musent                                                                                                                                |     |
|       | Et tendent a son ame avoir.                                                                                                                                   | 525 |
|       | Mais or prenons que ce soit voir<br>Quanque proposé ont ici,                                                                                                  |     |
|       | Si vueil je dire, sire, ainsi                                                                                                                                 |     |
|       | Que plus doiz a misericorde                                                                                                                                   |     |
|       | Estre enclin, raison s'i accorde,                                                                                                                             | 53o |
|       | Qu'a justice ni equité                                                                                                                                        |     |
|       | Pour ta parfaitte charité,                                                                                                                                    |     |
|       | Qui te fist humanité prendre,                                                                                                                                 |     |

| Qui te fist consentir a pendre En croiz, et par piez et par mains Estre clofichié pour humains Acquitter de leur grief deu Que n'avoies pas accreu. Après, sire, prenons de fait Qu'il ait les maulx qu'il dient fait, Si diz je qu'il ne l'aront mie; Car encore a humaine vie Et peut a santé retourner Et soy de vertuz aourner Et soy de vertuz aourner Et repentir de ses pechiez Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain Ici baille l'ange le pain. Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain. DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot. Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez Dont peut cest homme estre entechiez, | 248  | MIRACLE DE - XXXVI                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Que n'avoies pas accreu.  Après, sire, prenons de fait  Qu'il ait les maulx qu'il dient fait,  Si diz je qu'il ne l'aront mie;  Car encore a humaine vie  Et peut a santé retourner  Et soy de vertuz aourner  545  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez,  Si qu'il se travaillent en vain.  Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné,  Pour ce qu'il l'ot araisonné  Et de dire s'esvertuoit  Que famine trop le grevoit;  Si li doit estre de prouffit  Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage  Ne li doivent estre a damage;  C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain;  Baillcz le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot,  Et toy, Sathan, entens aussi.  Je dy qu'en ceste aumosne ci,  C'est en ce pain dont je parole,  A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                        | 535  | En croiz, et par piez et par mains<br>Estre clofichié pour humains |
| Après, sire, prenons de fait  Qu'il ait les maulx qu'il dient fait, Si diz je qu'il ne l'aront mie; Car encore a humaine vie Et peut a santé retourner Et soy de vertuz aourner  Et soy de vertuz aourner  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                               |      |                                                                    |
| Si diz je qu'il ne l'aront mie; Car encore a humaine vie Et peut a santé retourner Et soy de vertuz aourner  Et soy de vertuz aourner  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Après, sire, prenons de fait                                       |
| Car encore a humaine vie Et peut a santé retourner Et soy de vertuz aourner  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain. Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.40 |                                                                    |
| Et peut a santé retourner Et soy de vertuz aourner  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                    |
| Et soy de vertuz aourner  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez,  Si qu'il se travaillent en vain.  Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné,  Pour ce qu'il l'ot araisonné  Et de dire s'esvertuoit  Que famine trop le grevoit;  Si li doit estre de prouffit  Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage  Ne li doivent estre a damage;  C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain;  Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot,  Et toy, Sathan, entens aussi.  Je dy qu'en ceste aumosne ci,  C'est en ce pain dont je parole,  A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                    |
| 545  Et repentir de ses pechiez  Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain. Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | •                                                                  |
| Dont ilz dient qu'est entechiez, Si qu'il se travaillent en vain. Oultre, sire, vezci un pain Ici baille l'ange le pain. Qu'il a a un povre donné, Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain. DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot. Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 545  |                                                                    |
| Oultre, sire, vezci un pain  Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné,  Pour ce qu'il l'ot araisonné  Et de dire s'esvertuoit  Que famine trop le grevoit;  Si li doit estre de prouffit  Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage  Ne li doivent estre a damage;  C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain;  Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot,  Et toy, Sathan, entens aussi.  Je dy qu'en ceste aumosne ci,  C'est en ce pain dont je parole,  A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                    |
| Ici baille l'ange le pain.  Qu'il a a un povre donné,  Pour ce qu'il l'ot araisonné  Et de dire s'esvertuoit  Que famine trop le grevoit;  Si li doit estre de prouffit  Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage  Ne li doivent estre a damage;  C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain;  Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot,  Et toy, Sathan, entens aussi.  Je dy qu'en ceste aumosne ci,  C'est en ce pain dont je parole,  A tant de bien qu'il equipole  505  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                    |
| Qu'il a a un povre donné,  Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  505 Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                    |
| Pour ce qu'il l'ot araisonné Et de dire s'esvertuoit Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  505 Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                    |
| Et de dire s'esvertuoit  Que famine trop le grevoit;  Si li doit estre de prouffit  Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage  Ne li doivent estre a damage;  C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain;  Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot,  Et toy, Sathan, entens aussi.  Je dy qu'en ceste aumosne ci,  C'est en ce pain dont je parole,  A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                    |
| Que famine trop le grevoit; Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  505 Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55o  |                                                                    |
| Si li doit estre de prouffit Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                    |
| Plus que touz les maux c'onques fist  Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                    |
| Ny en jonnesce n'en viel aage Ne li doivent estre a damage; C'est tout certain. DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot. Ici le regarde un po.  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                    |
| Ne li doivent estre a damage;  C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                    |
| C'est tout certain.  DIEU  Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 555  |                                                                    |
| DIEU Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | •                                                                  |
| Or ça: je vueil tenir ce pain; Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560 Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  505 Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                    |
| Baillez le moy, ne dites mot.  Ici le regarde un po.  560  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  505  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2.20                                                               |
| Ici le regarde un po.  Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                    |
| Or entens a moy, Vehemot, Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                    |
| Et toy, Sathan, entens aussi. Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 560  |                                                                    |
| Je dy qu'en ceste aumosne ci, C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200  |                                                                    |
| C'est en ce pain dont je parole, A tant de bien qu'il equipole  Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                    |
| A tant de bien qu'il equipole  505 Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                    |
| 565 Et vault contre touz les pechiez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                    |
| Dont peut cest homme estre entechiez,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 565  |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Dont peut cest homme estre entechiez,                              |

209 b

| Si qu'ainsi pareil et egal               |     |
|------------------------------------------|-----|
| Sera le bien contre le mal.              |     |
| N'arez pas l'omme: il garira,            |     |
| Et, s'il veult, bien ou mal fera.        | 570 |
| S'en pechié meurt, nel depportez         | -   |
| Qu'en enfer vous ne le portez            |     |
| Con vostre chetif esperdu.               |     |
| Mais vostre part avez perdu              |     |
| Cy quant a ore.                          | 575 |
| PREMIER DYABLE                           |     |
| Haro! a po que ne m'acore                |     |
| De dueil, quant a present m'eschappe.    |     |
| Touz jours nous jeue Dieu soubz chapp    | e,  |
| Qui nous fait si d'un a un b             |     |
| Que touz jours nous sommes gabé          | 58o |
| Et perdons tout.                         |     |
| DEUXIESME DYABLE                         |     |
| Esté avons fol et estout                 |     |
| De nous en estre sur li mis,             |     |
| Car touz jours nous est ennemis,         |     |
| Quant sa mére vient a l'afaire;          | 585 |
| Autrement ne l'oseroit faire,            |     |
| Et s'il le faisoit, abatuz               |     |
| Seroit de sa mére et batuz               |     |
| Dessus ses fesses.                       |     |
| PREMIER DYABLE                           |     |
| Je t'en croy bien. Or, laisses, laisses. | 590 |
| Nous irons ailleurs si ouvrer            |     |
| Qu'en pourrons pour un recouvrer         |     |
| Deux, trois ou quatre.                   |     |
| DEUXIESME DYABLE                         |     |
| Je scé en la rue du Plastre              |     |
| Un biau visage femenin                   | 595 |
| Que trop convoite un turlupin.           |     |
| Alons y, et si faisons tant              |     |
| Que l'un soit l'autre combatant,         |     |
|                                          |     |

610

615

620

625

Et puis qu'il s'en voisent ensemble: Ainsi a un cop, se me semble, 600 Deux en arons.

> PREMIER DYABLE Alons: ceci trop bien sarons Faire et briément.

TROISIESME ANGE Or regarde, Pierre, conment Et combien t'a valu ce pain Qu'au povre as donné de ta main: Certes onques ne donnas mais Si bon. Pour ce dès ores mais T'amonneste et pri que tu vives Et au contraire pas n'estrives, Mais pense de toy pourveoir

Selon ce que tu puez veoir Quel prouffit ce pain t'a porté, Et que tu en es enorté Souffisanment.

DIEU

Mére, et vous touz, sus. Alons ment Arriére es cieulx.

NOSTRE DAME Mon pére et mon Dieu, c'est le miex 209 C Que puissons faire a mon avis. Sus, tretouz, sanz plus de devis Devant alez.

DEUXIESME ANGE Si ferons nous: plus n'en parlez, Dame de la gloire haultaine. En alant sus a haulte alaine

Chantons nous trois.

#### PIERRE

E! vray Dieu, roy dessus touz roys, Je doy bien trembler et fremir,

Je doy bien plourer et gemir Et avoir paour et cremeur 630 Quant je pense a la grant orreur Que j'ay eu en vision, Qui n'est pas, non, illusion, Ne qui n'est pas aussi mençonge, Quoyque l'aie veu en songe. Las! quant je pense au roy celestre, 635 Qui me sembla si cruel estre, Et que je vi les ennemis Qui les maulx qu'avoie conmis Et mes pechiez li presentérent Et qu'en moy nul bien ne trouvérent, 640 Honteux du bien estre et taisible Pour la grief sentence et orrible. Ou Dieu sanz fin jugié m'eust Et de droit faire le peust, N'eust esté misericorde 645 Qui la pour moy fut de ma corde. Et s'un pain, vraix Diex et vraiz sire, Que j'ay de felon cuer par ire, Non pas de bonne voulenté, Au povre par despit jetté, 650 M'a esté de si grant prouffit Qu'il a contre mes maux souffit, Combien acquiert cil de merite Et de quelx maux aussi s'acquitte Qui pour Dieu fait au povre aumosne, Ouant de bon cuer et lié l'aumosne? Ha! com c'est euvre de grant pris! Et puis que j'en ay tant apris, Certes aumosnier devenray Tel que tout mon avoir donray 660 Pour l'amour du doulx roy celestre, Mais qu'en santé sur piez puisse estre : Telle est m'entente.

209 d

690

#### LA BEGUINE

Sire, il vous convient sanz attente
Prendre un po de refeccion.
Or mettez vostre affeccion,
Sire, a humer ceste escuelle
De coulis, qui est bonne et belle,
Se Dieu me voie.

LE CLERC

670 Beguine, il a, dont j'ay grant joie, Trop bien dormi.

LA BEGUINE

Le chief a vuit et estormi: Il ne li fault fors qu'il menjusse Ou qu'il hume, et ceste elle suce

675 Par appetit.

PIERRE

Je me vueil lever un petit Et puis feray ce que voulrez. Or ça, qu'est ce que me donrrez

A humer, dame?

LA BEGUINE

680 D'un bon coulis, sire, par m'ame. Tenez, tastez.

PIERRE

N'en sui pas moult entalentez; Nientmoins, ça! j'en essaieray Et puis mon avis en diray. Il me semble bon sanz deffault.

Ici rent l'escuelle vuide.

Tenez. Or ça, boire me fault : Je vueil du vin.

LA BEGUINE

Si en arez, par saint Lubin. Vez le ci cler et nett et sain Et bon, con fust de Saint Pourçain,

Ce qu'il n'est mie. 210 a

#### PIERRE

Tel le vueil je boire, m'amie.
Sa! je vueil ma soif estanchier.
C'est fait, je me vueil recouchier.
Je sanz bien, quant dormi aray
Un petit, que gari seray.
Or me laissiez.

695

# LA BEGUINE

Sire, pas ne vous courrocez Se je vois tantdis a maison. Je n'y feray d'arrestoison Mie granment.

700

#### PIERRE

M'amie, alez hardiement:
Il me plaist bien. Galot, et toy
Tu demourras ci delez moy,
Afin que je t'aye tout prest
Pour moy servir se mestier est
Et je vueil rien.

705

# GALOT

De par Dieu soit; il me plaist bien. Ainsi con vous le proposez Feray, sire. Or vous reposez Sanz plus debatre.

710

### TROISIESME POVRE

Seigneurs, aler nous fault embatre Par ces rues et ça et la Pour savoir s'aucun ame y a Qui bien nous face.

715

# PREMIER POVRE

Suiverons nous l'un l'autre a trace, Ou se nous nous despartirons Et l'un ça, l'autre la, irons? Que vous en semble? /13

| 254 | MIRACLE DE                                                            | xxxvi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|     | DEUXIESME POVRE                                                       |       |
| 720 | Je lo que nous alons ensemble,<br>Et de tout ce c'on nous donra       |       |
|     | Autant l'un con l'autre y ara                                         |       |
|     | Au departir.                                                          |       |
|     | Troisiesme povre                                                      |       |
|     | Or pensons de nous appartir;                                          | 210 b |
| 725 | Il me plaist bien, se Dieu me voie.                                   |       |
|     | Alons nous en par ceste voie,                                         |       |
|     | C'est nostre miex.                                                    |       |
|     | Premier povre                                                         |       |
|     | Je m'i accors; alons. Que Diex                                        |       |
|     | Nous doint touz trois si bien ouvrer                                  |       |
| 730 | Que chascun y puist recouvrer                                         |       |
|     | Chose qui vaille.                                                     |       |
|     | DEUXIESME POVRE                                                       |       |
|     | Je ne doubt mie que je faille                                         |       |
|     | A avoir et pain et argent,<br>S'entendre me veulent la gent           |       |
| 735 | Que prieray.                                                          |       |
| /55 | Troisiesme povre                                                      |       |
|     | Aussi tien je que j'en feray                                          |       |
|     | Bien mon devoir.                                                      |       |
|     |                                                                       |       |
|     | Pierre                                                                |       |
|     | Veulz tu que je te die voir,                                          |       |
|     | Galot? je ne vueil plus jesir.                                        |       |
| 740 | Je n'ay de rien si grant desir                                        |       |
|     | Con d'aler esbatre en la ville.                                       |       |
|     | Je merci de foiz plus de mille                                        |       |
|     | Dieu qui m'a mis en si bon point<br>Que gari sui, n'en doubtez point, |       |
| 745 | Et je ne l'oblieray pas.                                              |       |
| 145 | Alon men, alon tout le pas                                            |       |
|     | Ensemble, amis.                                                       |       |
|     | ,                                                                     |       |

210 C

### GALOT

Alons, sire, puis qu'a ce mis S'est vostre vueil.

#### PIERRE

A ces trois povres donner vueil 750 Qui ci viennent de mon argent. Tendez les mains, ma bonne gent, Ligiérement; ne detriez. Tenez, je vous pri que priez

A Dieu pour moy. PREMIER POVRE

Puis que vous me donnez de quoy, Prier Dieu pour vous sui tenuz.

Celui qui voult povres et nuz Pour humains en la croiz morir Le vous vueille, sire, merir

Et rendre a l'ame.

DEUXIESME POVRE Celle qui est royne et dame De paradis, sire, vous face Tel que veez Dieu en la face

Voire sanz fin.

TROISIESME POVRE Amen! je l'em pri de cuer fin Que de paradis le face hoir. Voirement dit bien celi voir Qui premier dit : « qui va si leche, » Et aussi dit : « qui siet si seche. » S'au vin encore assis fussions, A cest argent failli eussions

Que nous avons.

PREMIER POVRE

Pour combien le fait ne savons; Mais puis que le preu en est nostre, Disons en chascun patenostre,

Si ferons bien.

755

760

765

770

785

790

800

805

DEUXIESME POVRE
Certes a grant merveille tien
Qu'il est devenu aumosnier;
Car n'a gaires qu'un seul denier

Ne donnast pour rien qu'avenist, Mais d'un baston, s'il le tenist, Voulentiers batoit povre gent. Esbahiz sui que son argent

Ainsi depart.

Troisiesme povre
Dieu le veult, espoir, a sa part
Avoir; pour ce li fait ce faire,
Car souvent sanz a nul meffaire
Diex euvre tellement de fait
Que d'un pecheur un juste fait
Digne de gloire.

PREMIER POVRE
Certes, tu diz parole voire:
Ainsi sa benignité moustre.
Laissons ester; alons men oultre,
Si ferons mier

LE MARINIER

795 Si ferons miex.

Que feray je, biau sire Diex?
Je sui en estrange pais.
Elas! bien doi estre esbahiz.
Je me voy nu et entrepris,
Ce que n'avoie pas apris;
Car je soloie assez avoir
Robe a vestir et de l'avoir,
Que j'ay tout en la mer perdu.
Las! je doy bien estre esperdu,
Et si sui je certainement.
Conment me cheviray? conment?
Certes il me fault truander

Et aux bonnes gens demander

210 d

| Y | ٧ |   | 37 | ŧ |
|---|---|---|----|---|
| 4 | 4 | л | ¥  | A |

| PIERRE LE CHANGEUR                                                       | 257  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Ça et la tant que vestuz soie                                            |      |
| D'aucun gros garnement sanz soie.                                        | 810  |
| Helas! onques mais je ne fui                                             |      |
| En la povreté ou je sui :                                                |      |
| Ne me scé conment contenir.                                              |      |
| Un riche bourgeois voy venir,                                            |      |
| Ce me semble a son appareil;                                             | 815  |
| L'aumosne demander li vueil.                                             |      |
| Sire, pour la Dieu amistié,                                              |      |
| Ci li chiet aux pie                                                      | ds.  |
| De ce nu vous prengne pitié.                                             |      |
| Donnez me pour couvrir mon corps,                                        | _    |
| Que Dieu vous soit misericors.                                           | 820  |
| Vostre aumosne ne me veez,                                               |      |
| Car certes plus que ne veez Sui aggrevez.                                |      |
| Pierre                                                                   |      |
|                                                                          |      |
| Mon ami, levez sus, levez.<br>Je croy bien que vous dites voir,          | 0 -  |
| Que vous estes povre d'avoir;                                            | 825  |
| Au moins your you ilon notice and                                        |      |
| Au moins vous voy j'en petit point,                                      |      |
| Il me semble, quant n'avez point<br>Que vestir, que c'est grant besoing. | 1    |
| Tenez, ce garnement vous doing:                                          | 0.0  |
| Pour l'amour Dieu soit, et vous pri                                      | 83 o |
| Que vous le vestez sanz detri                                            |      |
| Et le portez.                                                            |      |
| LE MARINIER                                                              |      |
| Sire, puis que m'en enortez,                                             |      |
| Si le vestiray devant vous.                                              | 00*  |
| Ore vestu sui, sire doulz.                                               | 835  |
| S'il vous plaist, a tant m'en iray                                       |      |
| Et a Dieu vous conmanderay                                               |      |
| Pour ore, sire.                                                          |      |
| Pierre                                                                   |      |
| Vaz. Dieu te gart d'annui et d'ire,                                      | 0    |
| dan Dien to gair a annut et a fre,                                       | 840  |

T. VI

211 a

850

860

865

# Mon ami doulx.

# LE MARINIER

Je seray trop folz et estouz,
Se plus dès ores mais m'atir
A ce garnement ci vestir,
Qui si riche est et si honneste.
Ne sui pas digne que le veste;
Il m'en vaulra miex l'argent prendre:
Despoullier le vueil et le vendre,
Car tout plain d'argent en aray,
Dont en plus d'un cas m'aideray.
Sur m'espaule le vueil porter
Et moy ça et la deporter,
Ne ne cesseray, que je puisse,
Jusques a tant que marchant truisse

855 A qui il siesse.

#### LE MARCHANT

Amis, se ja ne vous meschiéce, Ce que sur vostre espaule voy, Est ce a vendre? dites le moy. Se m'en voulez faire raison, En l'eure sanz arrestoison

L'acheteray.

LE MARINIER

Oil, je le vous venderay,

Se voulez, sire.

LE MARCHANT

Avant que pris y vueilliez dire, Monstrez le moy.

LE MARINIER

Tenez: il me plaist bien, par foy; Veez le bien.

LE MARCHANT
Je l'ay assez veu. Combien
Le faites vous?

# LE MARINIER

Je le vous donray, sire doulx, Pour trente livres. 870

# LE MARCHANT

Marie! vous n'estes pas yvres
De le faire, amis, tant d'argent.
Le garnement est bon et gent,
Mais ne le vueil plus barguignier,
Car je n'y voy pas a gaaingnier
Sur si grant pris.

875

# LE MARINIER

Et de combien ay je mespris A parler, qu'il vous soit advis? Par amour, faites m'en devis, Que je le sache.

880

# LE MARCHANT

Amis, en voulez vous en tache
Douze livres? C'est assez, voir.
Je n'en voulroie pas avoir
Un tel après pour tant d'argent.
Octroiez le moi de cuer gent,
Car c'est assez.

885

# LE MARINIER

S'a plus grant pris vous ne passez, Ne l'arez mie.

LE MARCHANT

Par la foy que je doy m'amie, Qui a non bource, c'est assez. Je vous lo que le m'y laissez, Sire compains.

890

#### LE MARINIER

Certes, ne le donrray pour mains De vint livres petiz tournois, Ou vendu ne sera des moys, Je vous dy bien.

LE MARCHANT Sa! celle main: je le retien.

211 C

900

905

910

Sur ma perche le jetteray Jusqu'a tant que je revenray. Venez ent, ne vous esmaiez: Vous serez en l'eure paiez En bon or fin.

LE MARINIER

Alons: je paieray du vin Trop voulentiers.

PIERRE Galot amis, endementiers Que Dieu me preste espace et temps, Je vueil que tu voises, entens, Aux petiz mesnagers honteux De ceste ville souffretteux,

Et cest argent ci leur donrras; Et selon ce que les verras Plus povres, plus euvres tes mains, Plus leur donne, et aux autres mains.

Or ne soies fol ny estout: 915 Ains que reviengnes donnes tout, Et a ceulx a qui tu donras Humblement tu leur requerras Prier pour moy.

GALOT

920

925

Voulentiers, sire, en bonne foy: Je vois estre vostre aumosnier. Certes n'en retenray denier Que tout ne doingne.

PIERRE

Et je m'en vois, ains qu'en besoingne Nulle me mette, oir la messe En nostre moustier. Egar! qu'est ce? N'est ce pas ci le garnement

211 d

3) 🚣 | \*

|       | Que je donnay, ir a pas granment,                          |             |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|
|       | Au povre qui tout nu estoit,  Qui si a mes piez se jettoit | . 2 .       |
|       | En suppliant que li feisse                                 | 93 <b>o</b> |
|       |                                                            |             |
|       | Pour Dieu que je le revestisse?                            | TU.         |
|       | Si est, bien voy qu'il l'a vendu,                          | 0.          |
|       | Puis qu'a ceste perche est pendu;                          | 25          |
| 211 d | Je ne le vueil plus regarder.                              | 935         |
|       | Au moustier m'en vois sanz tarder.                         |             |
|       | G'i sui venuz assez a point,                               |             |
|       | Qu'encore n'y chante l'en point.                           |             |
|       | Ici me vueil agenoillier.                                  |             |
|       | Ne me scé conment conseillier                              | 940         |
|       | De la grant tristesce et de l'ire                          |             |
|       | Que j'ay qui si me trouble, sire,                          | 4           |
| van   | Que ne vous puis a droit orer                              |             |
|       | Ne mon cuer tenir de plourer :                             |             |
|       | Le povre revestu avoie,                                    | 945         |
|       | Voire, pour ce que j'esperoie                              |             |
|       | Qu'il le vestist si longuement                             | · . ()      |
|       | Qu'il pourroit durer bonnement;                            |             |
| ()    | Et il l'a vendu sanz demour.                               |             |
|       | Elas! qu'en puis je se je plour                            | 950         |
| -3 10 | Et me trouble, pere benigne,                               |             |
| e "   | Quant je me voi estre non digne                            |             |
|       | Que m'eust le povre en memoire?                            | ( * r       |
|       | Ha! tresdoulx Diex, pére de gloire,                        |             |
|       | Ce me fait au cueur grant annuy.                           | 955         |
|       | Egar! qu'ay je? Si pesant sui                              |             |
|       | Du courroux qu'en mon cuer ay pris                         |             |
|       | Et du plorer qui m'a surpris                               | (           |
| 1.    | Que je ne me puis esveillier:                              |             |
|       | C'est nient : il me fault sommeillier                      | 960         |
|       | En ceste place.                                            |             |
|       | *                                                          |             |
|       |                                                            |             |

212 a

. Is The Dien . He of Mar Ely

Or suz, touz, sus! sanz plus d'espace Descendez a terre bonne erre. Parler vueil a mon ami Pierre

. T. 101 (1 )

965

Qui la sommeille.

Premier ange

N'y a nul qui faire ne vueille Vostre gré, sire.

Nostre Dame
En alant pensez d'un chant dire
Tel que touz nous puist esjoir
Et si hault c'on vous puist oir

970

975

De tous costez:

DEUXIESME ANGE TO CO

Dame, toutes voz voulentez

TROISIESME, ANGE

Avant, disons entre nous troys Ce chant ici qui bel me samble.

RONDEL TO SEE

Humble vierge, a qui ne resemble

Personne née,

Par droit devez estre honnorée

Plus que nulle autre, ce me semble,

Et miex amée,

Humble vierge, a qui ne ressamble Personne née,

Quant mére d'omme et Dieu ensamble

Estes nommée

985

980

Et sur touz anges couronnée, Humble vierge, a qui ne ressamble Personne née,

Par droit devez estre honnourée.

DIEU

Pierre, qui as si la pensée

| PIERRE LE CHANGEUR                                                                                                                                                                                                              | 263  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Troublée, pour quoy pleures tu? Ce garnement que j'ay vestu, Le congnois tu point? dy me voir. Vestu l'ay, si te fas savoir, Dès lors qu'au povre le donnas,                                                                    | 990  |
| De quoy m'amour par ce don as: Or ne la pers pas, ny effaces; Et encore te scé grans graces De ce que quant m'as veu nu Et povre, tu m'as revestu                                                                               | 995  |
| Si bonnement.  Nostre Dame  Il te denonce soutieument  Que bien ou mal qu'au povre on fait  A li meismes tient qu'il est fait.  Partons de ci.                                                                                  | 1000 |
| PREMIER ANGE Puis qu'il vous plaist, soit, dame, ain Pardisons nostre chant ensemble.  LA FIN'DU RONDEL PRECEDENT Quant mére d'omme et Dieu ensembl Estes nommée Et sur touz anges couronnée,                                   |      |
| Humble vierge, a qui ne ress<br>Personne née, and<br>Par droit devez estre honnous                                                                                                                                              |      |
| PIERRE  Ha! sire Diex, estre loée  Doit bien vostre benignité  De moy, qui sui en verité  Plus grant pecheur que ne puis dire.  Benoiz soient les povres, sire!  Si sont il, quant tant les amez  Qu'amis et fréres les clamez, | 1015 |
| Et quant aucun bien on leur fait.                                                                                                                                                                                               | 1020 |

XXXVI

212 b

1030

1050

212 C

A vous le tenez estre fait.

Et puis que les avez si chier,

Certes mon avoir depeschier

Vueil si que je ne fineray

Tant que povre conme eulz seray.

D'aler m'en me vueil appartir,

Et tout mon meuble departir

D'aler m'en me vueil appartir, Et tout mon meuble departir Et donner, sanz rien possesser; D'estre riche me vueil cescer.

Ici fait un po de pose et vient à sa maison.

Aussi que d'un costé depart d' Mon clerc, je m'en vois d'autre part Ceci pour Dieu distribuer. Mon estat vueil du tout muer de Et povre homme estre.

# GALOT.

Mon sac puis bien jus aler mettre:
N'y est demouré d'argent goute
Que tout ne soit donné sanz doubte.
Je vois savoir qui est leens.
Egar! il n'a ame ceens.

# PIERRE

Et mon seigneur attenderay

Tant qu'il reviengne.

Plaise a Dieu que si bien me viengne Du mien que vien de departir

Ou'a sa gloire puisse partir: 1000 Si aray lors vraie richesce: 1000 Egar! es tu ci, Galot? qu'est ce?

# GALOT

Oil, certes, c'est tout finé. J'ay trouvé de povreté tant

| Que, se l'estoie racontant,            |        |
|----------------------------------------|--------|
| Ne seroit nul qui vous tenist          | £_ 7   |
| Que plourer ne vous convenist          |        |
| De pitié pour la povreté alle 1        |        |
| Que j'ay veu en verité; 116. 11.       | 1055   |
| Car en tel mesnage esté ay             |        |
| Ou pain ne paste ne trouvay,           | 1 (00) |
| Mais que cinq enfans et le pére        |        |
| Tous gisans et la povre mére.          |        |
| Et savez conment il gisoient?          | 1060   |
| Q'un po de viez paillier n'avoient     |        |
| Qu'il ne fussent a terre plate,        |        |
| Et couvers d'une vielle nate.          |        |
| Ne scé conment peuent durer,           |        |
| Ne la povreté endurer                  | 1065   |
| Qu'il endurent, ne la souffraite.      |        |
| Certes, noble aumosne avez faicte,     |        |
| Sire, au jour d'ui:                    | 1510   |
| PIERRE                                 |        |
| Mais qu'en gré le prengne celui        |        |
| Pour qui je l'ay fait, bien me plaist. | 1070   |
| Galot, laisson ester ce plait : 1211   |        |
| Je t'ay bien a dire autre chose;       |        |
| Mais avant que la te propose,          | (, )   |
| Tu me jureras par ta foy               |        |
| Que personne nulle par toy             | 1075   |
| Ne le sara.                            |        |
| GALOT THE COLLEGE                      |        |
| Mon seigneur, ce qu'il vous plaira     | 1 1 4  |
| Feray de cuer, g'i sui tenuz;          |        |
| Je vous jur par ma foy que nulz,       |        |
| Tant com vive, ne sara, sire,          | 1080   |
| Ce qu'en secré me voulez dire,         |        |
| Quant le saray.                        |        |
| PIERRE - of U                          | - 1    |

212 d

Galot, et je le te diray

Tout premiérement : tu scez bien Que come mon serf je te tien, 1085 Et pour ce, se ne m'obeis Aussi bien conme onques feis Et ne fais ce que te diray, Saches que je te venderay, En servitute greve et pesme, 1090 Aux barbarans: telle est mon esme; Et, se tu fais ma voulenté, Du mien te donray a planté Et te lairay, a brief parler, 1095 Dès ores mais con frans aler Sanz plus cerf estre. GALOT Or vous plaise a moy dire, maistre, Yci endroit sanz plus d'espace Que c'est que voulez que je face; Je vous em pri. 1100 PIERRE Je le te diray sanz detri. En ce sac ci a vint mars d'or Que je te doin, c'est biau tresor; Si vueil que tu les monteploies Et qu'en denrées les emploies; 1105 Quant bien emploiez les aras, En Jherusalem les menras Et moy aussi sanz point d'atente, Car ne pourra estre, a m'entente, Que n'y prouffites et amendes; IIIO Et la vueil je que tu me vendes, Et l'argent que tu en prenras Aux povres pour Dieu le donras Sanz le plus dire. GALOT Diex! qu'est ce que me dites, sire? 1115

Vous voulez que je mal vous rende

Pour bien, qui voulez que vous vende. Je seroye bien plain de rage Se vous faisoie tel oultrage. 2130 Autre vendeur que moy querez, 1120 Que de ce que me requerez Ne feray rien. PIERRE Ne feras? et je te dy bien, Tu y aras si grant pechié Ou'il t'iert devant Dieu reprouchié. 1125 Oultre, quant ne me venderas, Je te promet vendu seras. Or regarde se plus envie As d'estre serf toute ta vie. Povre, et vivre en maleurté 1130 Que d'estre a richesce ahurté Et franc aussi. GALOT Sire, puis qu'il vous plaist ainsi, Je feray tout; vostre devis, Mais sachiez je le fas envis. 1135 Ça, s'il vous plaist, ainsi ferons; En Jherusalem en irons. De vous vendre me peneray Et puis quant vendu vous aray Quanque pour vous aray d'argent 1140 Je vous jur qu'a la povre gent Sera donné. PIERRE La vueil je qu'il soit assené Sanz ailleurs estre departi, Mon ami Galot, et parti 1145 Tant seulement; il me souffist. Alons men; celi qui nous fist

> Nous soit conduit de sauveté; Et puis que fais ma voulenté.

| 1150 | Par ceste clef ci en pur lais         |           |
|------|---------------------------------------|-----------|
|      | Tout mon avoir te doing et lais:      |           |
|      | Quant ici retourné seras,             |           |
|      | Conme le tien le prenderas,           | r         |
|      | Je m'y accors.                        |           |
|      | GALOT (1001)                          |           |
| 1155 | Piteux, doulx et misericors           |           |
|      | Vous soit Diex, sire, de ce don,      |           |
|      | Et de ce bienfait guerredon           | 213 b     |
|      | Ore de tout ce parle l'en.            | • • • • • |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           |
|      | Nous entrons en Jherusalem.           |           |
| 1160 | Quel le ferons?                       |           |
| 1100 | PIERRE OF A PLAN                      |           |
| (    | En plain marchié nous en irons        |           |
|      | Et la nous tenrons une piéce          |           |
|      | Jusqu'a tant que marchant eschiéce    |           |
|      | Qui me requiére.                      |           |
|      | Galot in Fedures.                     |           |
| 1165 | Alons, et soit en la manière          |           |
| 1103 | Fait, sire, que vous devisez.         |           |
|      | Nonpourquant me sui advisez           |           |
|      | D'un paien qui en ceste ville         |           |
|      | Demeure, c'on nomme Zoile,            |           |
| 1170 | Qui est homme de grant richesce       |           |
| 1170 | Et courtois et plain de noblesce      |           |
| , ,  | Et si est homme de puissance.         |           |
|      | J'ay bien a li de congnoissance       |           |
|      | Tant que, se passer le veoie,         |           |
| 5    | De nostre fait li parleroye           |           |
| 1175 | Qu'avons a faire.                     |           |
|      | Pierre                                |           |
| * *  | S'il est homme de bon affaire,        |           |
|      | Je voulroie bien qu'en parlasses      |           |
|      | Afin que tu me delivrasses            |           |
| 1180 | D'estre vendu.                        |           |
| 1100 | Desire venuu.                         |           |

#### GALOT

N'avons q'un po ci attendu; Soions y encore un po d'eure, Et j'enquerray ou il demeure. Au premier venant cy par foy. E! sanz doubte venir le voy. Je ne scé ou il tent aler, Mais je m'en vois a li parler. Mon seigneur, ici m'attendez. Sire, quel part aler tendez?

1185

Dites le moy.

1190

# ZOILLE

E! Galot, es tu ci? par foy, Bien veignant! Tu es en bon point, Ce me semble; ne me mens point: Qui t'a fait ton pais laissier Et en ceste ville adressier

1195

Et venir ci?

#### GALOT

La cause, sire, vez la ci. Pour voir vous puis donner entendre J'ay un mien serf que je vueil vendre: Je vous lo que vous l'achetez, 1200 Et se l'avez, ne vous doubtez, Qu'il vous sera bien prouffitable, Car loiaux est et veritable. Il aime Dieu sur toute rien Et le sert conme crestien : 1205 Si vous di bien que qui l'ara Tel qu'il est vivre le laira, Sanz li tant soit po oppresser Qu'a sa loy vueille renoncer N'a sa creance. 1210

# Zoile

Se ton Dieu te gart de meschance, Est il tel com tu le m'enortes?

213 c

| 2 | 7 | 0 |
|---|---|---|

#### MIRACLE DE

XXXVI

De m'en dire ne te deportes La verité.

1215

GALOT

Je vous jur, par ma loyauté, Que se l'avez dedanz brief terme, Diex pour lui, je le vous afferme, Voz besongnes si bien fera Et voz biens montepliera

1220

Tant qu'en serez touz merveilliez. Si vous conseil que le vueilliez Par achat prendre.

ZOILE

Et combien le voulras tu vendre? Di : je t'orray.

GALOT

1225

Pour cent besans le vous donray, Sire, se l'i voulez avoir. Prenez l'i, que, sachiez de voir, Il les vault bien.

Zoile

213 d

1230

Galot, et je vueil qu'il soit mien Pour le grant bien que tu m'en dis. Or ça, paier te vueil tandis

Que j'ay espasce.

Et j'ouverray tantdis ma tasse Pour les mettre que compterez.

1235

Certes de li vous louerez

En la parfin.

Zoile

Vezci cent besans touz d'or fin, Galot amis, que je te baille. Or les comptes, que riens n'y faille Que tout n'i soit.

1240

GALOT

Voulentiers : qui argent reçoit,

Il le doit une foiz compter Pour savoir qu'ait tout sanz doubter. Sire, aussi que sui bien paiez Vueil je qu'a moy vous apaiez, 1245 Et vous pri que par vostre gré Deux moz parle a li en secré Ici sanz vous. ZOILE

Il me plaist bien, mon ami doulx: Parlez ensemble.

1250

GALOT

Ore, mon seigneur, il me semble Que pechier m'avez fait griément, Quant par vostre conmandement Et a ce vous avez tendu. Qu'ici vous ai con serf vendu. S'estre escondit voir m'en peusse, Dieu scet voulentiers fait l'eusse : Mais par menaces si destraint M'avez que j'ay esté constraint D'obeir vous conme a mon maistre: Et puis qu'ainsi fault la chose estre Que povre et serf voulez pour Dieu Vivre ci en estrange lieu

1255

1260

2 I 4 a Et qu'a ce vous vous adonnez, Je vous pri que me pardonnez 1265 Ce qu'ay mespris.

PIERRE

Galot amis, mais moult t'en pris Et t'en scé bon gré vraiement. D'une chose tant seulement Te pri : que le temps pas n'eslongnes 1270 Que tout l'argent pour Dieu ne dongnes Et de toy partir tost ne cesses. Baise moy, et a tant me laisses

Sanz riens plus dire.

1300

214 b

# GALOT

Puis qu'il vous plaist, voulentiers. Sire, 1275 Vezci Pierre que je vous livre Com vostre serf, et m'en delivre. Pierre, plus a moy ne serez : A ce seigneur ci demourrez,

1280 Il esconvient.

#### PIERRE

Il me plaist bien, puis qu'a ce vient; Mais de ce que convent m'avez Faites en si ce que devez

Qu'en soiez quittes.

# GALOT

1285 Pierre, mon chier ami, bien dites: Si feray je, se Dieu me voie. D'aler m'en me vueil mettre en voie, Sire: il est temps.

#### Zoile

Galot, je n'y met nulz contens Que tu ne t'en puisses aler, Soit ore ou ja, a brief parler, Puis que le veulz.

#### GALOT

Je vous di a Dieu a touz deux; Et si m'en vois.

# Zoile

Or vas: que le Dieu ou tu croiz 1295 Te soit amis.

#### PIERRE

Puis qu'a vous servir sui conmis, Sire, s'il vous plaist, regardez De quoy serviray; ne tardez

# Que ne le sache.

ZOILE

En la cuisine a une hache, Pierre, ou coingnie; alez la prendre,

| XXVI | PIERRE | LE | CHANGEUR |
|------|--------|----|----------|
|      |        |    |          |

S'en alez de la buche fendre,
Et si escurez les vaissiaux.
Quant arez fait, prenez deux seaulx
Qui y sont, et s'alez bonne erre
De l'iaue a la fontaine querre;
Quant laissives faire fauldra,
Faire aussi les vous convenra,
Car je le vueil.

#### PIERRE

De faire du tout vostre vueil Vois penser, mon seigneur et maistre. En la cuisine me vois mettre Que m'avez dit.

#### ZOILE

Tant com ferez sanz contredit

Mon vouloir, tant arez vous paiz.

Or alez besongnier huymais

Bien et forment.

# PIERRE

Hé! biau sire Diex, et conment Pourray servir a gré cest homme 1320 Qui m'a chargié de si grant somme Porter et faire chascun jour Continuelment sanz sejour. Ou lourdement seray repris? Sire Diex, ne l'ay pas appris. 1325 Or me donne par ta puissance En cest estat avoir plaisance; Car pour toy me sui asservi Et devenu serf, qui servi Soloie estre moult grandement; 1330 Et puis qu'il me fault telement Servir en la cuisine et estre. Je m'y vois ordener et mettre Pour besongnier.

214C

|       | PREMIER COMPÉRE                       |
|-------|---------------------------------------|
| ı 335 | Qu'est ce la, compére Maugier?        |
|       | Je vous truis ici bien a point.       |
|       | Ou alez vous? n'en mentez point,      |
|       | Dites le moy.                         |
|       | MAUGIER, deuxiesme compére            |
|       | Compére Guillaume, par foy,           |
| 1340  | M'entente estoit d'aler aux champs    |
|       | Oir des oisillons les chants.         |
|       | Vous, ou alez?                        |
|       | PREMIER COMPÉRE                       |
|       | Maugier, vous savez et valez          |
|       | Bien tant que je le vous diray,       |
| 1345  | Ne plus ne le vous celeray,           |
|       | Et ce que vous di c'est acertes.      |
|       | J'ay trop grant desir d'aler, certes, |
|       | Com paumier en Jerusalem,             |
|       | En Nazareth, en Bethleem,             |
| 1350  | Et en touz les autres sains lieux     |
|       | Ou fut et ou mort souffri Dieux;      |
|       | Et si sachiez qu'il m'est advis,      |
|       | Se ne sas ce que je devis,            |
|       | N'aray ja bien.                       |
|       | DEUXIESME COMPÉRE                     |
| 1355  | Ore, biau compére, combien            |
|       | A il, se Dieu vous doint santé,       |
|       | Que vous vint ceste voulenté?         |
|       | Dites le moy.                         |
|       | Premier compére                       |
|       | Compére, foy que je vous doy,         |
| 360   | Il a bien demi an passé.              |
|       | Voir, tant qu'aie la mer passé        |
|       | Ne seray aise.                        |
|       | Deuxiesme compére                     |

Ore je vous pri qu'il vous plaise,

Compére, qu'avecques vous voise.

Nous irons plus en paiz sanz noise 1365 Nous deux, puis que compéres sommes, Que s'estions estranges hommes, A dire voir. 214 d RAINFROY

Biaux seigneurs, parlez vous d'avoir 1 370 L'imposicion par enchiére? Il me semble que faites chiére Je ne scé quelle.

PREMIER COMPÉRE Voisin, nostre parole est telle Que nous nous voulons pourveoir D'aler le sepulcre veoir 1375 Ou Dieu fu mis.

RAINFROY

Et je vous pri, mes chiers amis, Que je face avec vous le tiers: Car n'est lieu ou si voulentiers

Que la alasse.

138a DEUXIESME COMPÉRE Qui plus pour Dieu se paine et lasse, Et plus acquiert merite grant. Je lo que nous soions engrant D'aler nous ordener touz trois Et que chascun prengne la crois, Housse, chappel, bourdon aussi. Puis attendons l'un l'autre ci

Pour aler ent.

PREMIER COMPÉRE Je m'y accors certainement. Pour ici bien tost retourner Vestir me vois et atourner En autre estat.

DEUXIESME COMPÉRE Et je, sanz plus faire restat, 1385

La paine que j'ay et la haire Qu'endurer me convient et traire 215 b

En escurer et en froter, En souvent de l'iauue apporter 1425 A mon col, conme ore en vois querre. Pour ce, doulx Dieu, vous veuil requerre Que regardez piteusement Ce que je fas benignement Pour vostre amour. 1430

#### ZOILE

Dites moy, seigneurs, sanz demour, N'est ce pas Pierre, mon serf, la, A ces deux seaulx? je crois qu'il va

De l'yaue querre.

PREMIER ESCUIER

Se fait mon, sire. Oil, c'est Pierre, 1435 Le vallet de vostre cuisine. Certes, il y est trop bien digne : Touz jours torche ou escure ou frote, Et si n'a riens que celle cote

Ou'il a vestu.

1440

DEUXIESME ESCUIER Je le tien a un fol testu, Et vous diray raison pour quoy. Souvent de nuiz le truis et voy Qu'en jesir prent plus grant delit A terre pure qu'en son lit: 1445 Après en barbetant il pleure, Et puis de sa main une autre heure Faist ainsi + de foiz plus de vint.

En faisant la croiz.

Ne sçay de quel pais il vint, Ne quel gent le norrirent, sire; 1450 Mais tant y a, ce vous puis dire, Pour chose c'on li die ou face, Nullui ne fiert ne ne menace, Ne ne fait annuy ne contraire, Mais conme un droit fol debonnaire 1455

Qui n'est pas hors du sens, mais sot, Ou conme un enfant ydiot,

Tout en gré prent.

ZOILE

Tant plus celle ou celui mesprent Qui de faire chose se paine 1460 De quoy le courrouce n'ataine; Ne le vueil mie.

PIERRE

Ha! tresdoulce vierge Marie, Au sauvement de m'ame vaille

Ce que mon corps peine et travaille, Si que de ce siecle muable Au repos viengne pardurable

De paradis.

Zoue

Or entendez, seigneurs, tantdis Qu'oyseux vous voy et de loisir. 1470 Alez vous en, c'est mon plaisir, Garder au port qu'ame ne passe Par dedeça qui ne me face Ce qu'il doit faire.

PREMIER ESCUIER

Sire, sire, de cest affaire, 1475 Ne doubtez, bien nous chevirons. Quanqu'il venra vous admenrons, Femmes et hommes.

> DEUXIESME ESCUIER Ce ferons mon: trop ici sommes.

Alons ça et la regarder Partout et sur le port garder Qu'ame ne passe.

PIERRE

Puis que j'ay maintenant espace, Combien qu'entre Sarrazins soie Vestuz de draps d'or et de soie,

215 c

1480

Sanz plus ci endroit demourer M'en vois la mon Dieu aourer Et a li seul mon cuer ouvrir Et ma pensée decouvrir. Sire Diex, pére omnipotent, 1490 A qui mon cuer par desir tent, Je vous aour, je vous salu, Et vous aussi, tresdoulx Jhesu, Fil seul eternel Dieu le pére, Et vous, Marie, vierge mére, 1495 Touz ensemble et chascun par soy, De ce que maintenant je voy Que je sui a l'estaz venuz Que conme povre sui tenuz, Qui n'ay mais nulz biens terriens; 1500 Mais de ce ne m'est il a riens, Tresdoulx Dieux, mais que t'amour aie. T'amour? Las! le cuer trop m'esmaie Conment je la pourray avoir, 1505 Car trop mondain ay esté, voir. Mais, sire, quant je me recorde De ta doulce misericorde Qui est sanz fin, lors ma fiance S'aferme en toy et m'esperance. Pour ce ne me vueil plus complaindre, 1510 Mais mon livre vueil ci ataindre Et le dire, soit gaing ou perte, Avant que de ci me departe : Telle est m'entente.

215 d

#### DIEU

Mére, et vous touz, sus : sanz attente 1515 Encore vueil la jus aler A Pierre mon ami parler. Or jus, bonne erre. NOSTRE DAME

Sire, qui creas ciel et terre,

Touz ferons ce que conmandez.

Anges, a chanter entendez

Bien en alant.

PREMIER ANGE

Dame, n'en soiez plus parlant : Chascun de nous a grant desir

1525 De faire tout vostre plaisir.

Avant: chantons.

DEUXIESME ANGE

C'est raison: nous qui frequantons Avec Dieu continuelment, Or sus, chantons joyeusement

1530 Et par leesse.

#### ZOILE

Egar! par Mahon mon Dieu, qu'est ce? Quelle part demeurent ne hantent Ceulx qu'ay oy qui si bien chantent? Savoir me convient qui il sont:

Onques mais si doulz chant n'oy.
Il m'ont si le cuer esjouy
Que je les vueil aler veoir.
Egar! Pierre voy la seoir,

1540 Mon serf. De quoy me sert il la?
Homme ne femme entour li n'a.
Un po plus près m'aproucheray
Et ce qu'il y fera verray
Sanz mot nul dire.

DIEU

Oste toy de tristesce et d'ire,
Pierre amis, et fay bonne chiére.
Entre moy et ma mére chiére
Te venons veoir en secré.

| IVXXX | PIERRE LE CHANGEUR                  | 281  |  |
|-------|-------------------------------------|------|--|
| 216 a | Saches que je te scé bon gré        |      |  |
|       | Du garnement que devestis           | 1550 |  |
|       | Et qu'au povre tu departis;         |      |  |
|       | Et si fas j'aussi, chiers amis,     |      |  |
|       | De ce qu'en vente tu t'es mis,      |      |  |
|       | Quant donner tu as fait l'argent,   |      |  |
|       | Pour m'amour, a la povre gent;      | 155  |  |
|       | Si ne te courrouce ne troubles:     |      |  |
|       | Rendu te sera a cent doubles        |      |  |
|       | En brief termine.                   |      |  |
|       | Nostre Dame                         |      |  |
|       | Or persevére, Pierre, et fine       |      |  |
|       | En la grace qu'as conmencié.        | 156  |  |
|       | Ne soit pas ton estat laissié:      |      |  |
|       | Il t'a fait ami et affin            |      |  |
|       | De Dieu. Pour ce jusqu'en la fin    |      |  |
|       | Y persevére, et tu seras            |      |  |
|       | Sauvez et sanz fin gloire aras:     | 156  |  |
|       | C'est noble don que te present.     |      |  |
|       | Partons de ci quant a present,      |      |  |
|       | Il en est temps.                    |      |  |
| •     | PREMIER ANGE                        |      |  |
|       | Dame, nous ferons sanz contemps     |      |  |
|       | Vostre plaisir, il est raisons.     | 157  |  |
|       | Ce chant en ralant pardisons        | •    |  |
|       | Qu'avons empris.                    |      |  |
|       | Zoile                               |      |  |
|       | Qu'est ce ci? Je n'ay point apris   |      |  |
|       | A oir telle melodie.                |      |  |
|       | Que peut c'estre? ne scé qu'en die. | 157  |  |
|       | Je croy qu'esperiz des cieulx sont  | ·    |  |
|       | Qui par cy deduisant s'en vont.     |      |  |
|       | Voulentiers ay oy leurs vois,       |      |  |
|       | Mais nul n'en ay veu ne voiz,       |      |  |
|       | Combien que moult y ay tendu;       | 158  |  |

Et si ay je bien entendu Que jusqu'a mon serf sont alé, Voire, et si ont a li parlé. Je ne say se son Dieu seroit Qui d'aucune chose l'aroit 1585 Enorté ou admonnesté; 216 b Car je tien bien pour verité Qu'il est un saint homme en sa loy, Et si voy que pour la grant foy En quoy son Dieu pour moy deprie 1590 Mes biens accroist et monteplie, Et je li pense a restorer. Ores encor le lais orer Et m'en revois. PIERRE Sire Dieu, qui scez et qui vois 1595 Les pensées des humains corps Aussi bien ou cuer com dehors, De ta grant consolacion Et de ta visitacion, 1600 Sire, je te lo et mercy. Pour ore m'en revois de cy

# RAINFROY

Ains que je cesse mais ne fine,
Au lieu m'en vueil aler et mettre
Ou assembler devons et estre
Nous troys qui au sepulcre irons
Et dont ensemble partirons.
E! Diex, il m'est bien advenu,
Quant me voy le premier venu.
Ci endroit tout coy me tenray
Et les autres attenderay
Sanz moy mouvoir.

En ma cuisine.

216 c

# PIERRE

Mon chier seigneur, je vieng savoir Se vous voulez que riens vous face, Tantdis qu'ay loisir et espace. Car j'ay tout fait, sachiez de voir, Ce qu'a faire pouoie avoir

1615

En la cuisine.

### Zoile

Pierre, pour vostre bon convine Et pour vostre vie parfaitte, Je vueil que grace vous soit faitte Telle que je vous vueil oster De paine et du tout hors bouter De servitude a touz jours mais, Et que vivés dès ores mais Avec moi conme ami et frére: Car je voy, et est chose clére, Que pour la vostre grant bonté En richesse sui amonté

1625

1620

Plus que ne sueil.

1630

### PIERRE

Sire, desdire ne vous vueil; Mais, las! que pourrez miex valoir De moy, qui n'ay riens que voloir? Nient voir, ne dites plus ainsi, Chier sire, mais je vous mercy De la grant honneur que m'offrez, Et vous suppli que me souffrez En cest estat user ma vie, Car d'autre avoir n'ay point d'envie : Ainsi vueil vivre.

ı 635

ZOILE

1640

Pierre, tu es ou fol ou yvre, Qui aimes miex a soulart estre

1660

1665

1670

Povre qu'en bon estat toy mettre Et honnorable.

# PIERRE

Ce que ce monde voy muable,
Cheant d'eur en meseur,
Et c'on n'y vit point asseur,
Ainçois n'y a que vanité,
Le me fait faire, en verité;

1650 Et pour ç'aussi que je scé bien
Que l'estat ou je sui, combien
Que il soit vil, a mon Dieu plaist,
Ne vueil je point d'autre : a court plait,
Il me souffist.

## Zoile

Je ne scé quel homme te fist,
 Mais de ce que dis me merveil.
 Puis qu'ainsi est, fay a ton vueil
 Dès ores mais.

# PIERRE

Je m'en vois avancier huymais Vostre diner.

216 d

PREMIER COMPAIGNON
Compére, qui de cheminer
Vous hastez, ci attendez moy:
En la place alez, bien le voy,
Si fas j'aussi.

DEUXIESME COMPAIGNON
Egar! compére, estes vous ci?
J'avoie, par saint Honnouré,
Doubte d'avoir trop demouré;
Mais a ce que voy non ay pas.
Alon savoir nous deux bon pas
S'i est Rainfroy.

PREMIER COMPAIGNON Alons. Marie! je l'i voy Ou nous attent.

DEUXIESME COMPAIGNON

Je tien que de grant vouloir tent
Au voiage, a ce que je voy.

N'avez pas oblié, Rainfroy,
A tost venir.

1675

RAINFROY

Non voir : ci m'avez fait tenir Une grant piéce.

PREMIER COMPAIGNON
Or avant, mais que chascun siesse.
N'attendons qu'ame nous convoie,
Mais mettons nous d'aler en voie:

1680

C'est nostre miex.

DEUXIESME COMPAIGNON
C'est bien dit. Alons men. Que Diex
Nous conduie par sa bonté
Et ramener a sauveté

1685

Nous vueille a joye.
RAINFROY

Amen! Alons par ceste voie;
Puis que partons de ci endroit,
C'est nostre chemin le plus droit
Qu'aler puissons.

1690

PREMIER COMPAIGNON
Soit, et d'aler nous avançons;
Et si vous pri courtoisement
Nous maintenons et sagement

Sanz trop parler.

217 a

PREMIER ESCUIER
Seigneurs, je vous deffens l'aler,
Et si met la main en vous touz.
Sa! dites moy, ou alez vous

ı 695

Entre vous troys?
DEUXIESME COMPÉRE

1700 Sire, nous avons pris la crois
Conme devoz et enterins
Crestiens, et com pelerins
Alons, ce sachiez, visiter
Le saint sepulcre sanz doubter,

S'il plaist a Dieu.

1705 DEUXIESME ESCUIER

Vous ne passerez point ce lieu Jusqu'a tant, ne vous esmaiez, Qu'a mon seigneur parlé arez Et que paié vostre treuage Li aiez. Sanz vous faire oultrage,

Sanz crier ne faire haro, Venez a li, je le vous lo;

Il l'esconvient.

RAINFROY

Alons y donc, puis qu'a ce vient, Et ne soions point esbahiz,

1715 Puis que tel est de ce pais, Seigneurs, l'usage.

PREMIER COMPÉRE

Puis que ce n'est que pour treuage Paier, ne m'en chaut pas granment :

A vostre seigneur vistement

1720 Dont nous menez.

PREMIER ESCUIER
Voulentiers: après moy venez.
Je ne vous pense point tenir,
Puis que je vous y voy venir
De bon courage.

DEUXIESME ESCUIER

1725 Sire, pris avons au passage Ces troys hommes ci qui se font

217 b

Pelerins et dient qu'il vont Au sepulcre leur Dieu prier. Conmandez leur sanz detrier

Paier leur deu.

1730

### ZOILE

Seigneurs, il me fault mon treu Ainçois que plus avant ailliez; Et se de paier me failliez,

N'irez point oultre.

Deuxiesme compére

Mais c'on nous die ou c'on nous moustre,
Sire, que nous pouons devoir,
Nous en ferons vostre vouloir
Chascun de nous.

### ZOILE

Or me dites: dont estes vous?

Ce vueil savoir.

oir. 1740

### RAINFROY

De Chippre, sire, a dire voir, Nez d'une noble ville et grosse, Qui appellée est Famagosse Et est cité.

### ZOILE

C'est voir, seigneurs; g'y ay esté
Plusieurs foiz quand je marchandoie.
Mains riches draps d'or et de soie
Y ay eu.

### PIERRE

Mon seigneur, ne me soit teu,
Dites, voulez vous desjuner?
Tout est prest pour vostre diner
En la cuisine.

1750

### Zoile

Je t'oy bien ta parole fine. Vaz nous querre du vin bonne erre ; Et toy, vas les espices querre

1755

Dont ces pelerins mengeront, Voire, et si se reposeront Endementiers.

217 C

LE PREMIER ESCUIER Sire, par Mahon, voulentiers Sanz tarder point.

1760

LE PREMIER COMPÉRE Compére, avez regardé point Celi qui est alé au vin? Par le corps de moy, je devin Que ce soit Pierre le changeur,

1765

Que nous appellions paageur; Trop bien li semble.

DEUXIESME COMPÉRE Par foi, compére, il le me semble De tant con je l'ay regardé. Se c'est il, ne s'est pas fardé, Car de visage est megre et sec Trop malement, et pale avec

1770

Et empiré.

RAINFROY Ç'a esté bien homme adiré, C'on ne scet qu'il pot devenir. Or paiz : vez le ça revenir.

1775

1780

Ne disons mot, mais regardons Conment cognoistre le pourrons A sa façon.

PIERRE

J'aporte de vostre boiçon, Ne vous desplaise, mon seigneur, Pour vostre honneur faire greigneur Devers ces gens.

ZOILE

Ce vueil j'. Or tost, com diligens, Escuier, un hanap prenez

1785

Et a chascun boire donnez:

# Il versera.

DEUXIESME ESCUIER
Je feray ce qui vous plaira,
Sire, il appartient et est droiz.
Seigneurs, auquel d'entre vous trois

Donray premier?

1790

# Premier compére

217 d A vostre seigneur, ami chier:
Il appartient.

Zoile

Sa! puis que boire me convient, Je buvray pour l'amour de vous. J'ay fait. Or buvez aussi touz.

Avant: ce pot que tu tiens baille A l'escuier, vaille que vaille, Et me vas querre, avoir en vueil,

De l'autre qui est plus vermeil.

Or vas bonne erre,

1800

1795

PIERRE

Voulentiers vous en iray querre, Puis qu'en voulez.

DEUXIESME COMPÉRE Seigneurs, ou je sui affolez,

Ou c'est Pierre certainement. Je sui bien esbahi conment Est en ce point.

1805

Zoile

Biaux seigneurs, ne me mentez point: Aussi que touz pensis vous voy; Dites moy, par amour, de quoy

Vous merveilliez.

1810

RAINFROY

Chier sire, appaisier vous vueilliez, Que certes, s'en erreur ne sommes, Il vous sert un des riches hommes Et des gens de nostre pais.

| 290  | MIRACLE DE                                                                                                                                                          | XXXVI |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1815 | C'est de quoy sommes esbahiz,<br>Qu'il sert ainsi.<br>Premier compére                                                                                               |       |
| 1820 | Souffrez vous, mais que viengne ci. Certainement je le tenray, Et de l'empereur li diray Conment le desire a avoir; Car moult l'amoit, a dire voir, Et avoit chier. |       |
|      | PIERRE Conment me pourray depeschier?                                                                                                                               |       |
|      | Vray Diex, j'ay bien apperceu                                                                                                                                       |       |
| 1825 | Que ces gens ci m'ont cogneu.<br>Ne m'en merveil en verité,                                                                                                         | 218 b |
|      | Car ilz ont mes voisins esté.<br>Proposé ont qu'il me tendront                                                                                                      | •     |
|      | Au retourner, mais il fauldront                                                                                                                                     |       |
| 1830 | Certainement a leur entente,<br>Car de ci m'en vois sanz attente                                                                                                    |       |
| •    | La ou Diex me voulra mener                                                                                                                                          |       |
|      | Sanz y plus jamais retourner.                                                                                                                                       |       |
| 1835 | La fille mon seigneur voy la,<br>Qui encore onques ne parla:                                                                                                        |       |
| 1033 | Mercier la vois des biens faiz                                                                                                                                      |       |
|      | Qui m'ont par son pére esté faiz.                                                                                                                                   |       |
|      | Ma chiére dame, a vous vien ci<br>Congié prendre, et si vous merci                                                                                                  |       |
| 1840 | De voz biens, sanz plus dire, mais                                                                                                                                  |       |
|      | Je tien ne me verrez jamais;                                                                                                                                        |       |
|      | Car, pour plus grace desservir,<br>Ailleurs m'en vois mon Dieu servir,                                                                                              |       |
| 0    | A qui seul tout mon cuer ottroy,                                                                                                                                    |       |
| 1845 | Et li pri, si con je le croy,<br>Estre vray Dieu sur touz les Diex,                                                                                                 |       |
|      | Qu'il vous regart de ses doulx yex                                                                                                                                  |       |
|      |                                                                                                                                                                     |       |

218b

1865

1870

1875

Et sur vous si sa grace estende
Qu'en brief la parole vous rende,
Si qu'aiez cause de venir
A baptesme et sa foy tenir.
A Dieu, dame! Portier amis,
Ou nom de Jhesu qui fu mis
Pour nous en croiz, ne te deporte
Qu'en l'eure ne m'euvres la porte,
Car issir vueil.
LE PORTIER
Sire, je feray vostre vueil
De voulenté grant et apperte.

Regardez, sire, elle est ouverte :
Ysterez vous?

Pierre
Oil. A Dieu, mon ami doulx,

Oil. A Dieu, mon ami doulx, Qui t'ait en garde! Le portier

Avant que jamais plus je tarde, A mon seigneur vois sanz doubter Dire de Pierre, et li compter Conment le pert.

LA FILLE

Mon seigneur mon pére, or appert De vostre serf et cuisinier La bonté, ce puis tesmoingnier. Regardez que vous en ferez : Il dit que plus ne le verrez Et qu'ailleurs va son Dieu servir Pour miex sa grace desservir Et son amour.

Zoile

Fille, dites moy sanz demour

De quoy ne par qui tant valez

Qu'ainsi bien con je fas parlez.

Ne parlastes puis que nasquistes Que maintenant : dont vient ce? dites Tost sanz songier.

1880

· LE PORTIER

Sire, celi sanz mençongier Qui ceens d'escurer servoit Les vaissiaux et les draps lavoit S'en va du tout.

ZOILE

1885

Sueffre tant que ma fille au bout Soit de ce que veult raconter. Avant: vueillez me voir compter, Ma belle fille.

LA FILLE

Ne cuidez point que vous babille Mençonge, pére. Voir diray 1890 Certes le miex que je pourray. Quant Pierre par devers moy vint Et qu'a moy parla, il advint

Que de sa bouche vi issir Une grant flame, qui ferir

Se vint en ma bouche dedans Sanz meffaire a bouche n'a dens, Mais a si bel en moy ouvré Que la parole ay recouvré

218 c

1900

1895

De sa puissance.

LE PORTIER

Mon seigneur, sachiez sanz doubtance Qu'ainsi m'est il, ce vous afferme; Car si tost qu'il me dist : « Deserme Ou nom Jhesu, si istray hors; » De sa bouche en m'oreille lors Vint celle flambe et s'i feri Si doulcement et si sery

1905

Que je vous di, c'est brief et court, J'oy tresbien, ne ne sui mais sourt

1910

1915

1920

1925

# En verité.

# ZOILE

Seigneurs, avez vous escouté? Pour Mahon, alons touz après. De li suivre soiez si près Que nous le puissons ramener. Voir, en grant estat ordener

Le pense et mettre.

# DEUXIESME COMPÉRE

Chier sire, il ne peut pas loing estre. Alons tantost, quoy qu'il aviengne, Et un chascun son chemin prengne, Et n'alons mie touz ensemble. C'est le meilleur, si con moy semble,

A mon advis.

### ZOILE

Je m'acors a vostre devis. Fille, vous demourrez ici, Et toy avecques elle aussi. Sus, alons ment.

#### PIERRE .

Sire Diex, graces humblement Vous rens, et je le doy bien faire; Car n'empreng nul si grief afaire Pour vostre amour, non, ne si fort Que je n'aie de vous confort Qui d'annuy me jette et de soing : Pour quoy je voi qu'a mon besoing En ce desert ci toute faitte

Par vous truis, sire, une logette, Dont je vous doy bien adourer. Entrer y vueil pour demourer

Au mains maishuy.

1930

1935

218 d

ZOILE

Syquar, par foy, j'ay grant anuy Que ne faisons que gaster pas. 1940 Cet homme ne trouverons pas, Il est perdu.

PREMIER ESCUIER

Sire, j'en sui tout esperdu: Qu'est devenu en si po d'eure? Car n'avons goute de demeure Fait après lui.

Zoile

Je ne scé s'il y a celui Des autres qui se soit prouvé Si bien qu'avoir le puist trouvé Aucunement.

PREMIER ESCUIER Je vous conseil, sire, alons ment: La verité d'eulz en sarons, Ouant a l'ostel venuz serons. Egar! vez lez la, ce me semble, Ou atroupelez sont ensemble.

Ça, seigneurs, ca!

RAINFROY Seigneurs, je voy Zoile la Qui nous appelle. Alons a li. Ne cé s'il a trouvé celi

Que quis avons.

PREMIER COMPÉRE Quelle part aler ne savons. Sire, avez vous point trouvé Pierre? Ne le finasmes puis de querre. De nous a eu grant marchié. De terre avons pour li marchié

1965 Bien cent arpens.

1950

1945

1955

1960

219 a

### Zoile

Certes, nanil. Je me repens De ce qu'onques je l'asservy A faire ce dont m'a servi,

Mais je ne le puis amender; Si vous vueil ainsi demander

1970

Ou'est bon a faire. DEUXIESME COMPÉRE

Sire, puis qu'ainsi va l'affaire, Je conseil en ceste maniére Oue nous en retournons arriére :

1975

Ne scé miex dire.

PREMIER ESCUIER Certainement il dit bien, sire, A mon avis.

### Zoile

Alons donc sanz plus de devis, Mais savoir vueil sanz remanoir S'alé est point en mon manoir Appellé les Belles Fontaines. Siquar, fay tost; si nous y maines

1980

Et vaz devant.

PREMIER ESCUIER Sire, voulentiers. Je me vent, 1985 Seigneurs, puis que la mer passastes, En hostel nul si bel n'entrastes Conme est celi ou nous alons. Suivez moy de près aux talons Touz trois bonne erre. 1990

# DIEU

Gabriel, vaz me dire a Pierre, Qui la s'est logiez en ce brueil, Que plus n'y soit, et que je vueil Qu'a Zoile retourne arriére

| 296  | MIRACLE DE                              | XXXVI |
|------|-----------------------------------------|-------|
| 1995 | Et qu'il li die en quel maniére,        |       |
|      | S'en gloire veult sanz fin venir,       |       |
|      | Le fault crestien devenir               |       |
|      | Et croire de neccessité                 |       |
|      | Qu'il est un Dieu en trinité,           |       |
| 2000 | Non pas trois diex, mais une essance,   |       |
|      | Trois personnes, une substance;         |       |
|      | Et par ce qu'il a ja veu                |       |
|      | Et oy sera tost meu                     |       |
|      | D'estre crestien.                       |       |
|      | PREMIER ANGE                            | 219 b |
| 2005 | G'y vois et si li diray bien,           |       |
|      | Vrays Diex, tout ce que vous me dites   | S.    |
|      | Diex te mande que plus n'abites         |       |
|      | Ici, Pierre, mais tost t'aournes        |       |
|      | Et a Zoile t'en retournes               |       |
| 2010 | Et li moustre et presche conment        |       |
|      | Il n'est qu'un Dieu tant seulement,     |       |
|      | Qui a creé ciel, mer et terre;          | -     |
|      | Et te paine de li requerre              |       |
|      | Que crestienner il se face,             |       |
| 2015 | Par quoy sanz fin Dieu voie en face;    |       |
|      | Et tu venras a ton entente,             | •     |
|      | Car tu verras que sanz attente          |       |
|      | Le voulra estre.                        |       |
|      | Pierre                                  |       |
|      | Duie au'il plaiet au douly roy celectre |       |

Puis qu'il plaist au doulx roy celestre, Ceste loge dont et ce bois Laisse du tout, et m'en revois Dont sui venuz.

2020

2025

RAINFROY Grant piéce nous sommes tenuz, Sire, en vostre lieu delitable Qui bel est et tresagreable 219 C

Se Dieu me voie.

ZOILE

Or ça! nous prendrons ceste voie Et tout droit devant nous irons Tant qu'en mon autre hostel venrons,

Ou est ma fille.

2030

2035

2040

PREMIER ESCUIER

N'acontasse pas une quille En quanque avons erré de terre, Se nous eussons trouvé Pierre

Que quis avons.

PREMIER COMPÉRE

Alons men, alons; ne savons S'a l'ostel retourné sera Ne conment besongnié ara

Puis qu'en ala.

DEUXIESME COMPÉRE

C'est voir. Egar! je le voy la Ou a l'encontre de nous vient.

De lui taire a tant nous convient,

Puis qu'il vient ci.

Zoile

Pierre, dont venez vous ainsi? Pour vous ay esté courroucié, C'on disoit que m'aviez laissié. Par vostre foy, dites me voir, Dont vous est venu ce pouoir Qu'a ma fille avez la parole

2050

2045

PIERRE

Sire, ainsi ne le dites pas, Mais dites que ç'a fait celi Qui crea vous et moy et li, Et non pas nous tant seulement, Mais tout le monde onniement,

2055

Rendu? car aussi bien parole Conme je fas.

2060

2065

2070

2085

Qu'il gouverne par noble arroy Conme seul Dieu, conme vray roy Qui n'ot onques ne n'ara fin, Qui nous a amé de cuer fin Tant qu'a deignié sa deité Couvrir de nostre humanité, En laquelle la mort gousta, Par quoy de mort nous acquitta, Ce fu quant il fu mis en croiz. Ha! Zoile, se tu me croiz, Tes ydoles delaisseras Et cestui seul aoureras Conme celi qui t'a creé. Car, or te viengne ou non a gré, Je te di que le jour venra Que tout le monde il jugera Par raison vraie et autentique, Et ce tient la foi catholique

# Zoile

Pierre, ceste foy que tu tiens
Je vueil dès ores mais tenir,
Et bon crestien devenir;
Car je puis bien apercevoir
Et si tieng que tu me diz voir.
Or considére qui sera
Celi qui me baptizera,
Et le fay brief.

Des crestiens.

### LA FILLE

Pére, ce me sera trop grief
Que je vous voie crestien
Et je ne le soie aussi bien.
Je vous pri que par vostre ottri
Crestienne sanz nul detri
Soie avec vous.

219 d

# DEUXIESME ESCUIER

Sire, aussi vous en prions nous, Cestuy et moy.

2090.

# Zoile

Fille, et vous deux, je m'i ottroy Et si le vueil.

PREMIER COMPÉRE

Or affiert bien avoir conseil
Au remanant.

# PIERRE

Vezci, sire, dès maintenant.

2095

C'est voir qu'en Jherusalem sommes : Entre nous touz, et fille et hommes,

Droit au patriarche en irons

Et ceste chose li dirons;

2100

2105

Certain sui quant il nous orra De ce parler grant joie ara, Et de cuer vous donrra baptesme

Et vous enoindra du saint cresme,

Et les articles de la loy

Que nous tenons en nostre foy

Voulentiers vous dira aussi. Alons y sanz plus estre cy,

Se me creez.

DEUXIESME COMPAIGNON

Sire, il dit bien, se l'agreez Et bon vous semble.

2110

### Zoile

220 a

Or sus! alons y tous ensemble Sanz plus d'espace.

### RAINFROY

Alons, seigneurs, et pour la grace Que Diex a huy sa fille fait Et qu'ainsi euvre en li de fait Qu'a loy paienne renoncer

2115

211

L'a fait pour sa foy exaucer, Chantons, nous y sommes tenuz : Te Deum laudamus.

# TABLE

|         |   |         |    |                        | Pages. |
|---------|---|---------|----|------------------------|--------|
| XXXIII. | _ | Miracle | de | Robert le Dyable       | 1      |
| xxxiv.  | - | Miracle | de | sainte Bautheuch       | 79     |
| xxxv.   | - | Miracle | de | un marchant et un juif | 169    |
| XXXVI.  |   | Miracle | de | Pierre le changeur     | 225    |

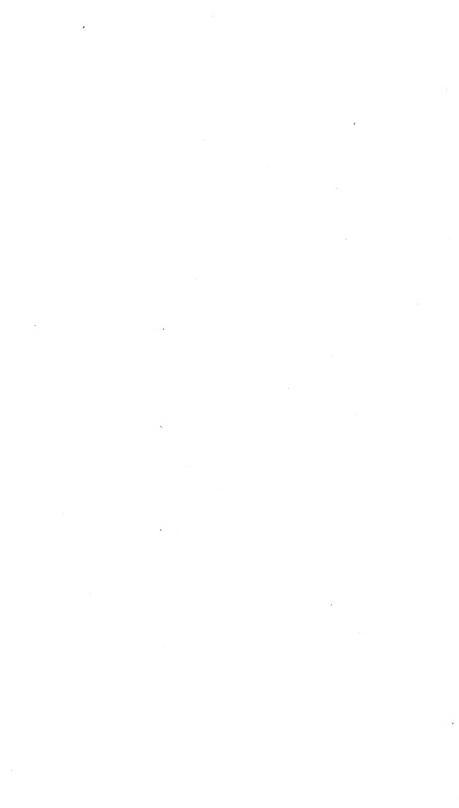

Publications de la Société des anciens textes français. (En vente à la librairie Firmin Didot et Cie, 56, rue Jacob, à Paris.)

Bulletin de la Société des anciens textes français (années 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882) ...... (Ne se vend pas). Chansons françaises du xvº siècle, publiées d'après le manuscrit de la Biblio-thèque nationale de Paris, par Gaston Paris, et accompagnées de la musi-que transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert (1875). Epuisé. Il reste quelques exemplaires sur papier Whatman, au prix de... 37 fr. Guillaume de Palerne, publié d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, par Henri Michelant 1876)...... 10 fr Deux Rédactions du roman des Sept Sages de Rome, publiées par Gaston Paris (1876).... (Ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.) Œuvres complètes d'Eustache Deschamps, publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, par le marquis de Queux de Saint-Hilaire, t. I Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468), publiée avec notes et pièces Daurel et Beton, chanson de geste provençale, publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique appartenant à M. A. F. Didot, par Paul Meyer (1880).... La Vie de saint Gilles par Guillaume de Berneville, poème du x11° siècle, pu-blié d'après le manuscrit unique de Florence, par Gaston Paris et Alphonse Bos (1881)....

Tous ces ouvrages sont in-8°, excepté Les plus anciens Monuments de la langue française, album grand in-folio.

Il a été fait de chaque ouvrage un tirage sur papier Whatman. Le prix des exemplaires sur ce papier est double de celui des exemplaires en papier ordinaire.

Les membres de la Société ont droit à une remise de 25 p. 100 sur tous les prix indiqués ci-dessus.



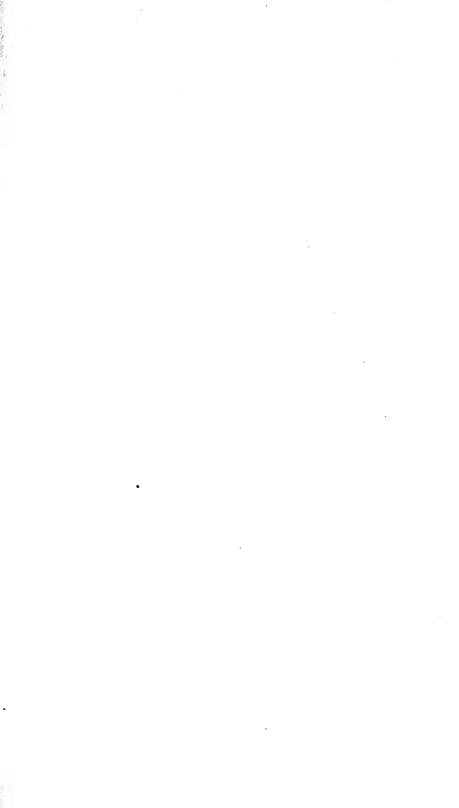





PQ 1347 A1 1876 t.6

Miracles de Nostre Dame par personnages

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

